A.B. ROTHULLELA

DB QUERRÓ

VICEORIA



DE

# QUÉBEC À VICTORIA



## DE

# QUÉBEC À VICTORIA

PAR

# A.-B. ROUTHIER

an the Bran

QUÉBEC

IMPRIMERIE DÉ L.-J. DEMERS & FRÈRE
30, Rue de la Fabrique, 30

1893



Enregistré par l'auteur, conformément à l'Acte du Parlement du Canada, qui protége la propriété littéraire, en 1893, au bureau du ministère de l'Agriculture.

> F 5016.2 .R6D4V 1893

> > 4.3

# DÉDICACE

# A M. VAN HORNE,

Président de la Compagnie

du Chemin de fer canadien du Pacifique

etc., etc., etc., etc.

A vous, dont la bienveillance et la libéralité ont permis à l'auteur et à ses illustres compagnons de faire le voyage dont ce livre est le récit;

A vous, qui présidez si habilement aux destinées de ce grand chemin de fer du Pacifique canadien dont notre pays est fier à si juste titre, et dont j'ai tenté de décrire les grandeurs et les pittoresques beautés;

A vous, dont le nom se trouve uni à celui du R. P Lacombe dans un commun sentiment de gratitude de la part des touristes dont je suis l'interprète;

Ce livre est respectueusement dédié.

A. B. R.



# QUÉBEC À VICTORIA

# ČŘÁPITRE PRÉLIMINAIRE

Les relations du R. P. Lacombe avec la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. — Comment il en devint le président pendant une heure. — Services rendus et reconnus. — Organisation de l'excursion épiscopalé. — Son but et ses résultats probables.

#### Ι

Il y a quelques années, le R. P. Lacombe, l'organisateur de l'excursion que nous allons raconter, était missionnaire dans l'extrême-ouest de la région des prairies, à Calgary. Un jour, il reçut de Winnipeg une dépêche ainsi conçue: "Venez dîner avec moi, demain soir, dans mon char-palais, à Calgary.—Geo. Stephen." Le P. Lacombe en croyait à peine ses yeux; car le chemin de fer, plus ou moins complété dans la prairie, n'était pas encore en opération. Mais, le lendemain, il n'y avait plus à douter: un train spécial arrivait à Calgary, après avoir franchi l'immense prairie en 32 heures.

Le bon missionnaire se hâta de venir souhaiter la bienvenue aux distingués visiteurs. Sir George Stephen—qui à cette époque n'était pas encore arrivé à la pairie—vint au devant de lui, et lui serra la main; et comme le Père le félicitait sur sa course rapide à travers les prairies, et sur les progrès de sa grande entreprise, sir George, avec un entrain plein de gaieté et d'humour, lui montra la formidable chaîne des Rocheuses, dont les cimes blanches et grises dentelaient l'horizon d'azur:

- -Qu'est-ce que c'est que cela, demanda-t-il?.
- Ce sont les Montagnes Rocheuses, Sir George.
- Est-ce qu'elles prétendent nous barrer le chemin?
- -Peut-être.
- Nous le verrons bien; mais si elles ne s'écartent pas, nous leur passerons sur le dos.

Dans ce voyage, Sir George Stephen avait avec lui plusieurs autres membres du syndicat du Pacifique, trois présidents de compagnies américaines de chemin de fer, quelques Lords anglais et un comte allemand, frère du cardinal Hohenlohe.

Dans un magnifique char, vide de bancs, une table somptueuse était servie, et le président du Pacifique plaça le P. Lacombe à sa droite. Le diner fut princier et des plus gais.

Plusieurs santés furent proposées, entre autres celle du P. Lacombe, qui n'aime guère faire des discours, mais qui dut prendre la parole:

"Dans les coutumes de nos sauvages, dit-il, on ne doit pas commencer un discours sans donner d'abord une poignée de main à son hôte, et comme un vieux sauvage que je suis, je demande, M. le Président, de vous serrer la main."

Cette formalité chaleureusement remplie, l'orateur remercia les illustres visiteurs de l'honneur qui lui était fait, mais il restitua cet honneur à ceux qu'il était présumé représenter, à l'Église catholique, dont il était l'humble ministre, à ses compatriotes Canadiens-Français, les premiers maîtres du Canada, à ses chers Indiens, les premiers habitants des vastes territoires du Nord-Ouest.

Il félicita les membres du Syndicat du Pacifique de l'esprit d'entreprise et de l'activité qu'ils déployaient dans la construction de leur merveilleux chemin de fer, et il leur montra la mission civilisatrice qu'ils auraient à remplir dans l'immense pays qu'ils allaient traverser.

Il s'applaudit de les avoir aidés de son influence dans une circonstance récente, et il exprima l'espoir qu'ils l'aideraient à leur tour dans son œuvre d'évangélisation...

M. Angus se leva alors, et, dans les termes les plus àimables, remercia le missionnaire de ses bonnes paroles. Puis, après quelques phrases élogieuses, il proposa que le R. P. Lacombe fût élu président de la compagnie du Pacifique, et il ajouta que Sir George Stephen pourrait peut-être le remplacer comme chapelain de la mission de Calgary.

La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Tous les convives, debout, verres en mains, acclamèrent le nouveau président.

Sir George Stephens déclara qu'il cédait de bonne grâce tous ses droits et privilèges au nouvel élu, et qu'il acceptait la nouvelle position qu'on lui proposait. Et, se tournant vers Calgary, il termina en disant: "Poor souls of Calgary, I pity you!"

Le lendemain matin, les distingués touristes reprenaient la route de Winnipeg, emmenant avec eux le P. Lacombe, qu'ils déposèrent à 40 milles de Calgary, au milieu de la prairie, où l'appelait son ministère de missionnaire.

Il avait été président de la compagnie du Pacifique Canadien pendant une heure; mais ce grand honneur l'avait peut-être empêché de dormir, et il revenait à des fonctions à la fois plus humbles et plus élevées. Car lorsqu'il traversait à cheval ces immenses solitudes, devenues sa patrie, les Indiens disaient de lui : c'est le représentant du Grand Esprit qui passe!

Quels ambitieux que ces missionnaires! Ils ont des aspirations bien plus hautes que la présidence d'une compagnie de chemin de fer — fût-elle la compagnie du Pacifique Canadien. Et quand, chevauchant dans la prairie à la recherche des âmes, ils se demandent avec la sainte ambition des apôtres: quo non uscendam? ils peuveut se répondre à eux-mêmes: Je monterai sur la montagne de Sion, auprès de laquelle les Rocheuses ne sont que des grains de sable!

## TT

Evidemment, la cordialité de cette rencontre entre les membres du syndicat et le P. Lacombe fait présumer des relations antérieures; et, de fait, ces relations remontaient déjà à quelques années.

Dès les commencements de l'exécution de cette vaste entreprise, et alors que le tracé du chemin n'était pas encore définitivement fixé, le P. Lacombe avait rencontré au Portage-du-Rat plusieurs des directeurs du Pacifique qui s'y trouvaient réunis. Ils délibéraient sur la route à suivre à partir de Winnipeg, et ils avaient mandé le vieux missionnaire pour connaître son avis.

Le Père conseillait d'aller tout droit de Winnipeg à

Brandon; mais, à partir de Brandon, il croyait que le chemin devrait se diriger vers le Nord pour atteindre la Saskatchewan, passer par Edmonton, gagner vers la rivière Athabaska et franchir les Rocheuses. C'était l'ancienne route suivie par les Bourgeois du Nord-Ouest, par les voyageurs, et par les missionnaires.

Après l'avoir entendu, Sir George Stephen dit: vos raisons, Père, sont excellentes, sans doute, au point de vue de la colonisation des Territoires; car nous traverserions ainsi, d'après ce que vous nous dites, des régions plus avantageuses comme pays agricole. Mais nous pourrons atteindre plus tard ces régions-là par des embranchements. Pour le moment, il nous faut une ligne plus courte. Et, prenant un crayon, Sir George traça sur la carte étendue devant lui une grande ligne presque droite de Winnipeg à Calgary, et dit: voilà le tracé que nous devons suivre.

Quelque temps après, les travaux se poursuivaient avec une rapidité étonnante, et le chemin s'étendait à travers les prairies, à raison de 6 à 7 milles par jour.

Un personnel nombreux d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de terrassiers et autres travailleurs sillonnait la plaine, entrainant avec eux des voituriers et des marchands de provisions. En même temps une ligne télégraphique était construite le long de la voie, afin que les travailleurs pussent rester en communication avec le bureau général, et recevoir ses ordres.

Mais, arrivés auprès de l'endroit où se trouve aujourd'hui Gleichen, les travailleurs allaient entrer sur la réserve des sauvages établis à Blackfoot Crossing (gué sur la rivière de l'Arc), et qui avaient pour chef le célèbre Pied-de-Corbeau (Crowfoot).

Naturellement, ces sauvages n'étaient pas du tout disposés à souffrir qu'on s'emparât d'une lisière de leur réserve. Tout préparés à la résistance, ils pouvaient mettre sur pieds quinze cents guerriers bien armés, et massacrer les travailleurs du Pacifique.

Mis au courant de qui se passait, le P. Lacombe monta à cheval, et courut avertir les travailleurs du danger qui les menaçait. En même temps, il leur demanda quelque délai pour apaiser les sauvages, et les disposer à quelqu'arrangement. Mais les travailleurs répondirent que cela ne les regardait pas, et quelquesuns dirent: "Let your dirty Indians go to the devil!"

Un massacre paraissait inévitable, et il n'y avait pas une heure à perdre pour le prévenir. Le P. Lacombe adressa dépêches sur dépêches aux autorités du Pacifique, et, quant il eut obtenu les réponses qu'il désirait, voici ce qu'il fit.

Il acheta 200 livres de sucre, autant de tabac, du thé, et plusieurs sac de farine; et, de retour à la mission, il convoqua tous ses Indiens à un *Grand Conseil*.

Quand il furent réunis, il donna toutes ces provisions

aux chess pour être distribués entre les familles; et quand le partage sut fait, il prit la parole:

"Maintenant, leur dit-il, j'ai la bouche ouverte, (car pour avoir le droit de parler, d'après les coutumes sauvages, il faut d'abord faire un présent); et je vous prie de prêter l'oreille à mes paroles.

"S'il y en a un parmi vous qui puisse dire que pendant les quinze années que j'ai passées au milieu de vous je lui ai donné un mauvais conseil, qu'il se lève et le dise sans crainte." — Personne ne se leva.

"Eh! bien, mes amis, j'ai aujourd'hui un conseil à vous donner: laissez passer les Blancs sur vos terres, et y faire les travaux nécessaires à leur chemin; ils ne peuvent toujours pas vous les enlever.

"D'ailleurs, ces Blancs qui passent ne sont que des travailleurs, obéissant à des chefs, et c'est avec ces chefs qu'il faut régler la difficulté.

"Je leur ai fait connaître votre mécontentement, et dans quelques jours le Gouverneur lui-même viendra vous voir. Il entendra vos plaintes, et, si l'arrangement qu'il vous proposera ne vous convient pas, il sera temps encore de garder vos terres et d'en expulser les travailleurs..."

Crowfoot — ce sauvage intelligent qui a visité depuis la province de Québec, et que toute la presse a loué prit alors la parole, et déclara que le conseil du Chefde-la-Prière était bon, et qu'il faillait le suivre. En conséquence, les projets de résistance furent abandonnés ; et les employés du chemin de fer purent traverser la Réserve sans être aucunement molestés.

Quelques jours après, comme l'avait annoncé le P. Lacombe, le Lieutenant-Gouverneur Dewdney vint rendre visite aux sauvages, et leur dit : "Vous ayez bien agi, et je vous en remercie, Voici maintenant ce que je viens vous proposer : en échange de la terre que le chemin de fer va prendre sur la lisière de votre Réserve, je vais vous en donner cent fois autant en arrière de cette Réserve; et, si vous ne voulez pas, nous allons défaire les travaux commencés, et tracer le chemin en dehors."

Tous se déclarèrent satisfaits, et la Réserve fut agrandie en conséquence du côté du Nord.

Mais, en même temps, les directeurs du chemin de fer du Pacifique Canadien comprirent qu'ils devaient quelque reconnaissance au P. Lacombe, et ils la lui témoignèrent à plusieurs reprises, de diverses manières.



Un jour—il y a 7 ou 8 ans—le R. Père se trouvant à Montréal, fut mandé dans les magnifiques bureaux de la grande Compagnie, où la plupart des directeurs étaient réunis.

Après les salutations d'usage, et l'échange de quelques paroles courtoises, on lui fit une surprise fort agréable.

Une porte à deux battants s'ouvrit, et deux domestiques entrèrent, portant une grande peinture, magnifiquement encadrée. C'était un tableau de grand prix, importé de Florence, et représentant la Madone portant l'enfant Jésus dans ses bras.

M. Angus adressa alors au P. Lacombe quelques phrases pleines de tacte d'esprit, appropriées à la circonstance, et lui offrit le tableau, au nom des directeurs, pour la chapelle de Notre-Dame de Calgary.

Depuis lors, l'intimité des rapports amicaux entre les magnats du Pacifique et le P. Lacombe n'a fàit que s'accroître, et il va sans dire que l'excellent missionnaire voyage gratis sur leur chemin aussi souvent qu'il lui plaît.

Cette année, il a fait le projet de mettre à contribution, la libéralité et la généreuse bienveillance que lui témoigne le président actuel de la compagnie, M. Van Horne; et il a organisé une excursion épiscopale qui a été couronnée d'un plein succès.

Evidemment, il avait en vue autre chose qu'un voyage de plaisir, et l'idée mère qui a présidé à cette organisation était d'un ordre plus élevé.

C'est l'Eglise de la province de Québec qui à donné naissance aux missions du Nord-Ouest. C'est elle qui a délégué vers les tribus paiennes de ces immenses territoires de nombreux messagers de la Bonne Nouvelle, et sous son égide l'œuvre évangélisatrice a prospéré avec l'aide de l'Eglise de France et de l'admirable congrégation des Oblats de Marie Immaculée.

Aujourd'hui, l'Eglise de l'Ouest a voulu montrer ses ceuvres à celle de l'Est, et lui témoigner sa gratitude. C'étaient les enfants qui voulaient donner l'hospitalité à leurs pères, en leur disant: venez voir ce que nous sommes devenus, grâce à votre impulsion paternelle, et ce que nous pouvons devenir, si vous voulez favoriser notre développement par les moyens à votre disposition.

Il y avait donc autre chose qu'un tableau touchant dans cette affectueuse accolade des pères et des enfants, que le P. Lacombe a préparée, et dont nous avons été l'heureux témoin. Un tel rapprochement avait un côté pratique, et produira certainement des résultats appréciables dans l'avenir.

Resserrer les liens qui unissent déjà les catholiques de l'Est à ceux de l'Ouest, faire mieux connaître dans les provinces de l'Est les incentestables richesses inexploitées de l'Ouest, développer le sentiment d'émulation patriotique qui doit nous animer tous pour l'agrandissement de notre commune patrie—le Canada—tels sont les fruits que le promoteur de l'excursion pouvait espérer produire.

M. Van Horne a accueilli ce projet avec un empressement et une courtoisie qui lui font honneur; et,. disons-le, en agissant comme il l'a fait, il a donné une nouvellé preuve, non-seulement de sa libéralité, mais aussi de sa haute intelligence des affaires. Il n'a pas vu seulement aujourd'hui, il a vu demain.

Un magnifique char-palais a été mis gratuitement à la disposition des excursionnistes, et sur tout le parcours de la voie des ordres ont été donnés pour qu'ils fussent traités convenablement.

Aussi le voyage a-t-il été des plus agréables, comme ce récit en fera foi.

Voici les noms de tous ceux qui prirent part à cette excursion, avec l'auteur de ce livre :

- S. G. Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface;
- S. G. Mgr/Duhamei, archevêque d'Ottawa;
- S. G. Mgy Laflêche, évêque de Trois-Rivières;
- S. G. Mg Macdonald, évêque d'Alexandria;
- S. G. Mg. Brondel, évêque d'Holena, Montana;
- S. G. Mgr Grouard, vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie;
  - S. G. Mgr Lorrain, évêque de Pontiac;

Mgr Hamel, protonotaire apostolique, représentant

S. E. le cardinal archevêque de Québec;

M. le vicaire général Maréchal, représentant Mgr. l'archevêque de Montréal;

M. le chanoine Rouleau, représentant Mgr l'évêque de Rimouski;

Le R. P. McGuckin, O. M. I., recteur de l'Université d'Ottawa;

Le R. P. Royer, O. M. I., de la maison des Pères, à Québec;

Le R. P. Gendreau, O. M. I., procureur de la maisondes Pères, à Montréal;

Le Rév. M. Leclerc, curé de Saint-Joseph de Montréal;

Le Rév. M. Vézina, curé des Trois-Pistoles;

Le Rév. M. Séguin, curé de Sainte-Cunégonde;

Le Rév. M. Collet, préfet des études, au collège de Sainte-Anne :

Le Rév. M. Auclair, curé de Saint-Jean-Baptiste; Le Rév. M. Marchand, des Trois-Rivières;

Le R. P. Catulle, Supérieur de la Congrégation des P. P. Redemptoristes, de Belgique ;

Le Rév. P. Allard, V. G. de Saint-Boniface;

Enfin, le R. P. Lacombe, O. M. I.—the last but not the least—notre infatigable capitaine, et notre chef à tous dans ce char pittoresque, que nous appelions le char d'Israel.

D'autres Religieux et prêtres se joignirent à nous, à diverses étapes de notre excursion, et firent avec nous une partie du trajet; mentionnons entre autres les Rév. MM. Morin, Caron et Blanchet, et les PP. Beaudin, du Portage-du-Rat, Leduc, de Calgary, Gabillon, du Lac aux Canards, Chirouse et Lejeune des missions de la Colombie.

D'autres encore, accompagnant Mgr Durieu, évêque de New-Westminster, et Mgr Lemmens, évêque de Victoria, vinrent nous rencontrer à la mission Sainte-Marie.

On devra reconnaître qu'une pareille réunion d'hommes est fort rare, et qu'il s'écoulera peut-être des siècles avant que les territoires du Nord-Ouest revoient des spectacles comme ceux qui leur ont alors été donnés,

La presse entière du Canada, et beaucoup de journaux des Etats-Unis-en ont parlé comme d'un événement de la plus grande importance, et ce livre, n'eût-il pour objet que d'en perpétuer le souvenir, aurait sa raison d'être et son utilité.

### LES PAYS-D'EN-HAUT

Le départ. — Notre char-palais. — L'Outaouais supérieur. —
Voyageurs et colons. — Le grand 'Nord. — Mattawa. —

Rivières et lacs. — Le panier d'un Grand-Vicaire.

C'était un spectacle fort animé que notre départ de Montréal, le 16 mai 1892, à 8 h. P. M.

Le char-palais que la Compagnie du Pacifique avait généreusement mis à notre disposition était pavoisé, bien illuminé; et, sur une draperie tendue à chaque extrémité, on lisait les mots: episcopal excursion, excursion épiscopale. A l'intérieur; une double rangée de pancartes roses, accrochées au plafond comme des pavillons, indiquait les noms des touristes et les compartiments assignés à chaeun.

Sur le quai, une foule énorme, composée d'amis et de curieux, attendait l'heure du départ. Les touristes saluaient leurs amis, échangeaient des poignées de mains et des paroles d'amitié, tout en s'occupant de leur installation et de leurs bagages. Les prêtres venaient dire adieu à leurs évêques, et solliciter une dernière bénédiction:

Très affairé, le R. P. Lacombe — notre capitaine — allait de l'un à l'autre, s'occupant du confort de tous, et s'oubliant Tui-même.

Enfin, l'heure est arrivée. M. Shaughnessey, l'intelligent et aimable vice-président de la Compagnie vient s'assurer que nous sommes tous bien installés. Il distribue à tous de bons sourires et des shake-hands pleins de cordialité. La cloche sonne, et le train s'ébranle.

D'immenses acclamations nous souhaitent bon voyage, et nous sortons lentément de la gare, en route pour les Pays-d'en-Haut.

Notre habitation, je veux dire notre char-palais, s'appelle Canton. Est-ce pour nous donner l'illusion que nous partons pour la Chine? — Si nous avions cet espoir, il serait mieux justifié que celui de Champlain, de LaSalle et d'autres, quand ils s'aventuraient vers l'Ouest. Car, une fois à Vancouver où nous courons, il ne nous resterait plus qu'une étape à franchir pour aller voir le vrai Canton chinois.

Pour le moment, nous sommes satisfaits du Canton que M. Van Horne nous a concédé, et nous nous y établissons pour un mois. Pendant trente jours il va être à la fois un hôtel, un presbytère et un évêché.

Ouvrons un peu les journaux du soir. Tous annoncent notre départ, comme un évènement, et franchement c'est bien cela. Une excursion comme celle-ci ne s'est pas encore vue, et ne se verra probablement pas de longtemps.

Nous arrêtons une minute à Sainte-Thérèse. Que de souvenirs cet endroit me rappelle! C'est ici que j'ai passé huit années de ma vie, dont je n'ai pas profité comme j'aurais dû, et que je n'ai pas sû apprécier.

Ah! si jeunesse savait?

J'ai le cœur serré en pensant que le collège où j'ai fait mes études classiques a été incendié et démoli, et quand je jette un regard sur le village actuel avec ses nouveaux édifices je ne le reconnais plus. Il n'y a donc pas que l'homme qui change; les choses aussi subissent des métamorphoses. Mais en changeant elles rajeunissent, tandis que l'homme.....

Les stations suivantes, Sainte-Scholastique, La Chute, me rappellent d'autres souvenirs d'enfance, et je crois revoir mon beau lac des Deux-Montagnes aux bords duquel je suis né.

Quand tous les lits sont faits dans notre char-palais il ressemble au dortoir d'un couvent avec sa double rangée d'alcôves. C'est le moment ennuyeux de la journée à bord d'un train de chemin de fer; et, lors même qu'on ne s'endort pas, ce qu'on a de mieux à faire est encore de se coucher.

Mais le sommeil arrive bien vite, et c'est en dormant que nous traversons Ottawa et Pembrooke. Le 17 au matin nous étions arrivés dans la région la plus accidentée de l'Outaouais Supérieur. De hautes montagnes avec leurs cimes boisées, et des blocs de rochers encadrant des lacs sauvages, défilaient rapidement à nos côtés.

Ça et là quelques établissements, des scieries, des fermes, ou des chantiers. A droite la rivière des Outaouais descend, tantôt calme et tantôt rapide, au fond d'un large ravin, et charrie des millions de billots de pin et d'épinette.

Tous less habitants de Canton se sont levés frais et dispos, et consacrent quelque temps à la récitation du bréviaire—excepté moi, bien entendu. Ce n'est pas que le bréviaire soit à mon avis un livre ennuyeux; au contraire, je le crois plus intéressant que la plupart des récits de voyage—celui-ci compris. C'est même un livre plein de poésie qui chante à la fois les beautés de la nature, et celles de la surnature, les grandeurs de Dieu, et les gloires des saints.

Quand nos arrêts le permettent, nous sortons un peu prendre quelques bouffées d'air frais.

La région que nous traversons est ce qu'on appelait autrefois les *Pays-d'en-Haut*, et les *voyageurs* qui la fréquentaient n'y venaient pas en douze heures en charpalais.

Ils remontaient l'Outaquais et ses nombreux affluents en canots d'écorces, maniant joyeusement l'aviron, et chantant à tous les échos des forêts nos vieilles chansons populaires. De distance en distance, ils s'échelonnaient par groupes le long de toutes les rivières flottables, et y construisaient des chantiers dans lesquels ils passaient les hivers, transformés en bûcherons.

Toute cette partie du pays était alors couverte de riches forêts, et pendant tout l'hiver la hache impitoyable abattait les pins, les chênes et les cèdres séculaires, détruisant d'immenses richesses forestières, sans que personne ne se préoccupât du lendemain.

Au printemps, les bûcherons devenaient des hommes de cage, rassemblaient les bois coupés, en confectionnaient de vastes radeaux ou cages, y construisaient de jolies cabanes bien groupées, et ces villages flottants descendaient la rivière Outaouais et le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Québec.

Aujourd'hui, le nombre des voyageurs a bien diminué, et leur vie n'est plus la même. Des moulins à scies s'élèvent partout le long des rivières, et le bois scié est expédié par les chemins de fer.

Les pessimistes disent toujours que nous ne progressons pas. Mais quel ne serait pas l'étonnement de nos pères s'ils revoyaient aujourd'hui ces contrées! Quels développements et quels changements se sont opérés depuis 25 ans surtout depuis la construction du chemin de fer du Pacifique!

Que d'établissements nouveaux? Que d'exploitations forestières, minières, agricoles sont en voie de transformer ce grand Nord, que M. Buies décrivait comme insaisissable dans son livre intitulé "l'Outaouais aupérieur!

On ne peut, s'écriait-il dans son style imagé et pittoresque, ni le saisir ni l'embrasser dans un cadre. Ses horizons sont trop vastes; et pendant que le regard cherche à le fixer et à le rétenir, il grandit incessamment devant lui, s'élève et gagne de plus en plus la nue, comme une lente et solennelle gravitation de notre planête vers un espace toujours plus reculé. Les vagues de ses forêts, de ses collines et de ses montagnes flottent et montent dans un ciel sans limites, vers des rivages dont nul ne voit la trace, et dont la ligne de l'horizon lointain ne peut donner qu'une illusion passagère..."

Aujourd'hui, notre grand Nord n'a plus cet aspect de l'inconnu sans limites et du rêve insaisissable. On l'explore, on le sillonne, et on d'exploite, non pas encore dans toute son étendue, mais graduellement.

Voici Mattawa, qui n'était, il y a vingt-cinq ou trente ans, qu'un simple poste de traite de la Compagnie de la Baie' d'Hudson, et qui est resté une pauvre mission jusqu'à la construction du chemin de fer. Mais aujour-d'hui, c'est une petite ville de plusieurs milliers d'âmes et qui se développe rapidement.

Elle occupe un site très pittoresque au confluent de

la Mattawan et de l'Outaouais, sur une espèce de promontoire rocheux. Elle domine la grande rivière qui s'élargit en face d'elle pour la mirer toute entière; et en même temps elle s'adosse à une montagne sombre qui sert de repoussoir à sa belle église à deux clochers.

L'un des Pères Oblats qui desservent cette église est venu à la gare saluer les évêques, et il se joint à l'expédition.

Si nous remontions plus haut l'Outaouais nous arriverions au lac Témiscaming, où la colonisation a fait de grands progrès. C'était autrefois un long et difficile trajet; aujourd'hui, grâce aux efforts et à l'habileté de notre compagnon de voyage, le R. P. Gendreau, nous pourrions atteindre le lac en quelques heures, par un service alternatif de petits bateaux et de tramways.

Mais c'est vers l'Ouest et non vers le Nord que nous tendons, et nous quittons l'Outaouais derrière nous en prenant la direction du lac Nipissing.

La voie suit d'abord la rivière Mattawan; puis elle longe le lac La Tortue, et le lac La Truite, et nous conduit ainsi jusqu'à la hauteur des terres. De là, une autre petite rivière nous indique la route à suivre pour arriver au lac Nipissing.

Tout ce pays est, très accidenté, et en pleine voie de colonisation. Il né faut pas oublier que nous avons traversé la frontière provinciale, et que depuis Mattawa nous sommes entrés dans la province d'Ontario.

L'établissement le plus considérable de ceux que nous touchons jusqu'au lac Nipissing est Callendar. C'est le chemin de fer qui a créé ce grand village qui compte déjà près de 2,000 âmes et qui grandit rapidement. Là, comme dans la plupart des centres qui prennent de l'importance, il y a une école et une chapelle catholique. La majorité de la population est d'ailleurs canadienne-française.

L'air des lacs et des montagnes nous ouvre l'appétit, et nous soupirons après le déjeuner. Les paysages sont beaux, mais les rivières qui scintillent au soleil ne nous offrent que de l'eau claire, et si elles réjouissent nos yeux, elles ne rassasient pas nos estomacs qui crient famine.

Nous rejoindrons bientôt, à North-Bay, un char à dîner qui embellira considérablement le point de vue. Mais en attendant ce réfectoire ambulant, qui fuit devant nous, un de nos plus gais compagnons de voyage, M. Séguin, me propose de dévaliser l'un de nos Vicaires Généraux, qui a près de lui un panier des plus appétissants.

Ce sont les Dames Religieuses d'un couvent dont il est le Bienfaiteur qui ont préparé ce panier, et c'est un vrai chef-d'teuvre. Nous lui proposons d'en faire l'inventaire; et quand vient le moment de la prisée des articles inventoriés, il en est plusieurs que nous nous déclarons incapables d'évaluer sans les goûter.

L'excellent Grand-Vicaire sourit, et nous laisse faire. Naturellement nous vantons et évaluons très haut les précieuses victuailles. Mais, notre estimation faite, voici que le Révérend Monsieur nous réclame le prix de celles que nous avons consommées, suivant la prisée de l'inventaire.

Un procès devenait menaçant lorsque l'attention de tous fut attirée par la vue du lac Nipissing. L'immense nappe d'eau s'étendait à perte de vue à notre gauche, et notre train en côtoyait le rivage. Un coup de sifflet prolongé nous annonça North-Bay.



#### TTT

#### LE CANADA INCONNÙ

Northbay. — Sturgeon's Falls. — Le lac Timagami, paradis des sportmen. — Sudbury. — Chapleau. — Les bords du lac Supérieur. — Tunnels, baies et promontoires. — Gais propos. — Nepigon.

Le site de North-Bay est vraiment joli, et plein de promesses pour l'avenir. En avant, le lac qui est magnifique, et qui lui donne des communications par eau avec différentes villes naissantes. En arrière, de bonnes terres à cultiver-et des forêts à exploiter.

Mise en communication directe avec les villes de -l'Est et de l'Ouest par le chemin de fer du Pacifique, la ville naissante est reliée à Toronto par un embranchement du Grand Tronc.

Sa population dépasse 5000 âmes, dont près d'un quart sont de race canadienne-française, et y possèdent une école et une chapelle.

Il y a à North-Bay une Cour de District et une prison, une belle gare, de grandes usines, deux scierics, plusieurs hôtels, et quelques églises. C'est un excellent marché pour les colons des cantons voisins.

A partir de cette station, la voie ferrée suit encore les bords du lac Nipissing pendant quelque temps, et nous arrivons bientôt à Sturgeon's Falls. C'est un village florissant contenant plus de 400 familles, dont près de la moitié sont canadiennes-françaises.

La jolie rivière de l'Eturgeon, qui se décharge dans le lac Nipissing, se précipite ici entre deux rochers, et forme une belle chute qui fait mouvoir plusieurs moulins.

Mais d'où vient donc cette rivière, et où va-t-elle puiser l'énorme volume d'eau qu'elle verse dans le lac Nipissing? Si vous remontiez un peu son cours, vous découvririez qu'elle sert de décharge à un autre lac très vasté et presque inconnu, qui se nomme Timagami, et que les Anglais appellent Tamagamany.

On assure que ce lac mesure trois cents milles de circonférence, et que plus de treize cents îles y ont été jetées par la main de Dieu comme autant de fleurs flottantes sur le cristal de ses eaux.

Que de pointes! Que de baies! Que de rochers couverts de mousses! Que de collines ombragées de beaux arbres! Que d'horizons qui s'ouvrent et se referment comme les plis ondoyants de riches tentures! Quelle variété dans les paysages et les décors! Quel paradis pour les pêcheurs et les chasseurs que cette.

immense oasis sauvage où surabondent les poissons et le gibier!

Mais qu'ils se hâtent-les sportmen qui veulent profiter du bon temps! Car l'agriculture et l'industrie menacent d'envahir ce beau pays de chasse et de pêche, et dans quelques années les chemins de fer en chasseront le chevreuil et l'orignal, la marte et le vison. L'ours luimême s'enfuira devant la locomotive, et cherchera plus au Nord quelque retraite plus paisible.

Et pourquoi laisserait-on en possession des bêtes fauves un sol qui, dans certains endroits peut produire du blé, et qui ailleurs contient de l'or, de l'argent et du nickel?

Sans doute, il y a des industriels qui sont des sportmen; mais l'intérêt de l'industrie prime le sport, et ce ne sera pas ceci qui tuera cela. Aussi parle-t-on déjà de deux chemins de fer qui relieraient le lac Timagami, l'un à North-Bay, et l'autre à Sudbury.

Le bassin du lac Timagami a, dit-on, une superficie d'environ deux cents milles carrés et un climat comme celui de Montréal. Le gouvernement d'Ontario y a fait arpenter 68 cantons, et en offre les lots au prix de 50 centins par acre. Des colons qui se dirigent de ce côté sont en grande majorité des Canadiens-français, et c'est le R. P. Paradis qui a trouvé là un vaste champ d'activité.

A dix milles de l'Eturgeon, nous traversons une petite colonie de Canadiens-français dont plusieurs viennent des Etats-Unis. C'est la station de Verner. Le sol et le climat y sont excellents.

Puis, nous entrons dans une contrée encore sauvage/, accidentée de rochers, de lacs et de forêts, et nous arrivons à Sudbury.

La plupart de ces établissements datent de la construction du chemin de fer, et sont des créations de la Compagnie du Pacifique.

Il y a trois ans, Sudbury n'était encore qu'un petit village; mais c'est aujourd'hui une ville qui prend beaucoup d'extension, grâce aux mines de cuivre et de nickel que l'on a découvertes dans l'intérieur des cantons voisins, et dont l'exploitation promet des résultats magnifiques.

Une ligne du chemin de fer relie Sudbury au Sault-Sainte-Marie, ainsi qu'aux grandes voies ferrées des Etats-Unis, et le trafic y prend des développements étonnants.

En construisant cette ligne, qui a une longueur de près de 200 milles, la Compagnie du Pacifique a ouvert à la colonisation le magnifique territoire d'Algoma, et fourni aux villes du Canada-Est une nouvelle voie de communication avec Duluth, Saint-Paul et Minneapolis.

Plus nous avançons vers l'Ouest, plus la nature se fait sauvage et plus la solitude grandit. Cependant

nous rencontrons encore quelques stations où la colonisation commence à s'implanter — entre autres Cartier, Biscotasing et Chapleau.

La nuit est venué lorsque nous faisons halte à cette dernière; mais j'y suis passé de jour en 1891, et j'ai pu constater qu'il y a ici beaucoup de mouvement et d'activité.

Chapleau est déjà un grand village, agréablement situé aux bords du lac Kinogama, et deviendra bientôt une ville florissante.

Une première journée en chemin de fer est toujours fatiguante, et je trouve mon lit si bon que je m'y suis endormi instantanément; et quand je me suis levé, le 18 mai, il n'était pas loin de 8 heures.

Tout en dormant nous avons fait une course de trois cents milles; et si nous ne regardons qu'à droite, nous n'avons pas changé d'horizon. C'est toujours la solitude, la nature sauvage, un entassement de rochers, des arbres rabougris sur des sommets ravagés par le feu? des montagnes tantôt boisées et tantôt nues, entrecoupées de petits lacs et de torrents.

Mais si nous jetons les regards à gauche, l'aspect est tout autre, et le contraste tire l'œil.

Ce sont de larges échappées de vue sur une véritable mer intérieure, des promontoires escurpés, des îles boisées en forme de cônes, de pyramides et de châteauxforts. Ce sont des baies ravissantes où des flots clairs laissent voir de grandes roches d'azur, et des lits de sable rougeâtre. Qu'il ferait bon s'y baigner, semble-t-il. Mais gare aux crampes! Car il paraîtque cette eau est absolument glacée.

Dans ma chère Malbaie, où les bains sont aussi excessivement froids, on raconte qu'une de nos plus loquaces baigneuses a été prise d'un tel frisson, après un bain au Cap-à-l'Aigle, qu'elle en est devenue muette. Depuis lors un grand nombre de maris y mênent leurs femnies, dit-on.

La côte nord-est du Lac Supérieur offrirait sans doute les mêmes chances, et les touristes mariés y viendront plus tard; mais aujourd'hui les seuls touristes qui fréquentent ces rivages déserts sont les goëlands et les poissons — ceux-ci mangés par ceux-là.

Nous circulons au milieu d'énorntes blocs de granit rouge et gris, décrivant des arcs, des S, des courbes en tout sens. Nous courons sur le versant des monts, sous les rayons du soleil matinal; nous descendons au fond des anses pour entendre chanter les flots sombres, bordés d'écume blanche; puis, nous remontons sur les cimes pour découvrir les horizons infinis du grand lac. Ici un immense viaduc nous fait traverser des ravins à plus de cent pieds audessus du sol; là nous perçons les rochers, et nous nous enfonçons dans des tunnels tenébreux; plus loin nous faisons halte au fond d'une rade sauvage où vivent quelques hommes aussi sauvages

qu'elle dans des huttes en bois rond. Ce sont des pêcheurs sans doute, et leur existence isolée n'est pas sans charme quant vient la belle saison.

Ces rives de notre mer intérieure me rappellent beaucoup celles de la Méditerrannée, et le chemin de la Corniche, avec cette différence qu'ici la civilisation n'a pas encore transformé la nature. Mais elle y viendra, et déjà l'œuvre de transformation est commencée.

Voici Schrieber, ville naissante, que la Compagnie du Pacifique a jetée ici en pleine sauvagerie, et qui sera peut-être une grande ville dans vingt ans. Déjà elle empiète sur la forêt, et elle ouvre des routes vers l'intérieur. Déjà plusieurs clochers dominent ses boutiques, ses ateliers, ses cottages; et sur une petite colline isolée je vois s'élever une chapelle en bois desservie par un Jésuite.

C'est ainsi qu'on retrouve partout la religion, au couronnement comme à la base de toute fondation.

Après Schrieber, où nous avons déjeuné, tout le monde est disposé à causer, et les gais propos vont leur train — un train de chemin de fer.

Un excellent chanoine, dont la santé est florissante et joviale, contribue à l'amusement par ses histoires et ses chansons. Mais hier soir il était indisposé, et vu son embonpoint et ses belles couleurs personne n'en avait pitié.

Ses amis intimes cherchaient la cause de sa maladie,

et l'attribuaient les uns aux émotions violentes du départ, les autres à ses jeûnes et privations, d'autres encore à la consommation qu'il fait du tabac à priser.

Quoiqu'il en soit, tout le monde s'intéressait à son sort, et pour augmenter encore l'intérêt qu'on paraissait lui porter le malin chanoine parla de faire son testament.

Nous fûmes bientôt une dizaine autour de son lit sollicitant des legs particuliers. Quant au R. P. Lacombe il disait: "Moi, je suis habitué à vivre de peu, je me contenterai d'être légataire universel!"

Pour ma part, je tenais à quelques agneaux et à certaines génisses dont il m'avait parlé avec tendresse, et que j'aurais expédiés dans mon ranche de *Pincher Creek*.

- "En tout cas, lui disais-je, comme chroniqueur de l'excursion il me faudrait quelques incidents dramatiques, et je vous serais obligé si vous vouliez bien mourrir un peu tragiquement."
- Je comprends cela, me répondait-il, et je vais faire en sorte que vous soyez content de moi.

Tous les légataires en expectative se sont retirés contents. Mais, ce matin, notre gai chanoine s'est levé plus gras et plus rose que jamais, et tous nos rêves de fortune sont devenus des rêves de Perrette!

Notre convoi roule toujours sans se lasser, et nous faisons le tour de la baie Nepigon. Encore quelques

- 1

tours de roues, et nous traversons, sur un beau pont en fer, la rivière du même nom, profonde comme un abîme, rapide comme un torrent. Quel regret de ne pouvoir s'arrêter ici, et remonter la rivière jusqu'au lac Nepigon, qu'ont fréquenté jadis les Bourgeois du Nord-Ouest et nos missionnaires! Quelles émotions j'aurais à descendre en canot cette rivière aussi pittoresque que le Saguenay, avec mes anciens camarades Montagnais, Tienniche et Thomachiche!

Hélas! je n'ai ni les loisirs ni les dollars des sportmen millionnaires, et dans tous mes voyages je ne fais qu'effleurer du regard maints endroits ravissants, où je voudrais dresser ma tente!

Toutefois, je ne me plains pas trop de mon sort. La vie est trop courte pour qu'on puisse voir toutes les beautés de la terre, si petite qu'elle soit, et il faut savoir en sacrifier un grand nombre.

En laissant derrière nous Nepigon, nous pouvens d'ailleurs contempler les superbes points de vue de la Baie du Tonnerre au fond de laquelle s'élève en amphythéâtre la jolie ville de Port-Arthur.



### IV

#### LA ROUTE DES LACS

De Montréal à Toronto. La capitale d'Ontario. Owen Sound. A bord de l'Alberta. Bengough et ses caricatures. Sault Sainte Marie. Sur le Lac Supérieur.

Quand je suis venu ici pour la première fois, en 1889, Port-Arthur portait bien son nom : c'était un port véritable, non pas précisément fait par la nature, mais confectionné par le gouvernement du Canada. Une immense jetée construite à grands frais y protége, contre les grandes vagues du large, la baie trop ouverte, au bord de laquelle s'est élevée la nouvelle ville.

Mais ce port artificiel parait avoir été abandonné, au moins par les steamers de la compagnie du Pacifique, et c'est maintenant Fort-William qui est devenu le terminus de la navigation des lacs.

C'est donc ici, aux quais de Port-Arthur, que les voyageurs qui avaient suivi la route des lacs, venaient, en 1889, rejoindre les trains du Pacifique en destination de l'Ouest.

Cette route des grands lacs est sans contredit la plus variée, la plus intéressante et en même temps la plus agréable — quand il fait beau.

Je n'ai pas oublié pour ma part le charmant voyage que j'ai fait en 1889, de Montréal à Port-Arthur, par la route des Lacs, et je demande la permission de reproduire ici les impressions que j'ai notées et publiées alors dans les journaux.

Mon récit de voyage en deviendra plus complet puisqu'il fera connaître à la fois les deux routes, par le chemin de fer et par les Lacs.

De Montréal à Toronto, le chemin de fer du Pacifique, ou le Cipiar comme l'appelle un écrivain français, traverse un pays peu intéressant. Après Sainte-Anne du Bout-de-l'Île et Vaudreuil, il n'y a pas un paysage qui mérite l'attention, sauf Sharbot Lake qui offre de beaux point de vue, et Peterborough, jolie ville qui progresse rapidement.

Les trains du Pacifique sont d'une exactitude exemplaire, et j'ai remarqué qu'ils arrivaient toujours à l'heure fixée.

On peut avoir à bord un lunch excellent; mais en outre il y a un buffet à certaines gares; seulement ces buffets sont très peu garnis, et je ne recommande pas leurs menus aux dyspeptiques. Ce sont des comptoirs en hémicycle autour desquels les convives doivent se tenir debout et jouer des coudes pour se faire une place,

ou pour défendre celle qu'ils ont pu se procurer. C'est un struggle for life, et si vous avez un voisin de grand appétit, je vous plains. Non seulement il prend tout, mais il se fait servir par vous, et vous passez les dix minutes d'arrêt à lui procurer le sel, le sucre, le lait, un couteau, une fourchette, etc., etc.

J'ai trouvé Toronto considérablement agrandi. C'est vraiment une belle ville, et les rues King, Queen et Yonge menacent d'éclipser les rues Saint-Jacques et Notre-Dame de Montréal.

On est émerveille quand on se rappelle que cette ville n'a qu'un siècle d'existence.

En 1793, la forêt couvrait encore ces rues spacieuses que sillonnent aujourd'hui les tramways, et ses grands arbres n'ombrageaient que les wigwams de deux sauvages de la tribu des Mississaga. Tout le terrain sur lequel la grande ville est maintenant assise fut alors acheté de ces premiers propriétaires du sol pour un peude whisky, quelques verroteries, une paire de couvertes et deux piastres en argent.

Le site était bien choisi, et la position géographique des plus avantageuses pour l'avenir.

Cependant, ses commencements furent loin d'être rapides, et en 1815 cette ville ne contenait encore que 2,500 habitants.

En réalité, ce n'est que depuis l'Union des deux Canadas que Toronto — qui se nommait York à son origine — a commence à grandir. Pendant près de vingt ans la capitale d'Ontario a continué de se développer, dans une mesure tout à fait normale et ordinaire. Mais depuis trente ans ses progrès ont dépassé toutes les prévisions, et dans les dix dernières années ils sont devenus prodigieux.

Les statistiques officielles établissent que la population de Toronto qui était de 96,196 en 1881 était en 1891 de 181,220. Elle aurait ainsi presque doublé en 10 ans!

Mais Toronto n'est pas seulement une grande ville; c'est une belle ville, bien bâtie, bien aérée, recevant d'un côté les arômes des grands bois et de l'autre les effluves d'une véritable mer intérieure.

Parmi ses édifices publics le touriste admire son Université, son Palais de Justice, son Hôtel du Gouvernement, son hôtel des Douanes, sa Banque de Montréal, son Bureau de Poste, ses églises de Saint-Jacques, (épiscopalienne), Saint-Michel (catholique), Saint-André, Métropolitaine (méthodiste), son Hôtel-de-ville et son Opéra.

Ses hôtels laissent à désirer; mais ses grands journaux, le Globe, le Mail, l'Empire, le World sont de véritables institutions.

Toronto a plusieurs parcs, et des jardins botaniques, et si vous faites une course du coté Ouest en dehors de la ville vous y trouverez les terrains de l'Exposition, avec ses parterres et son Palais de Cristal, que le soleil inonde librement de ses rayons et qui commandent la vue du grand lac Ontario.

L'ouverture de l'Exposition à laquelle il m'a été donné d'assister (septembre 1889) a été plus ou moins un succès. Les discours de circonstance ont été médiocrés. Sir John A. Macdonald a été très gai, et il a montré comme toujours qu'il a beaucoup d'esprit. Mais j'aurais bien voulu entendre tomber de sa bouche autre chose que des bons mots et des facéties.

Après cela, peut-être avait-il d'excellentes raisons de ne pas parler en homme d'Etat dans les circonstances. Il est des jours où l'habileté d'un premier ministre consiste à parler pour ne rien dire.

Le département du Manitoba était des plus intéressants, et contenait une exhibition de produits agricoles tout-à-fait supérieurs.

Un train rapide nous transporte de Toronto à Owen-Sound au milieu de campagnes qui offrent peu d'intérêt. Grâce à de nombreux détours nous escaladons une montagne, et nous arrivons à Orangeville qui a une population de 4 à 5,000 habitants. Ici, encore, il y a un restaurant de gare, un de ceux que j'appellerais volontièrs le buffet des gens pressés et des bons estomacs.

Owend-Sound est une jolie petite ville <u>pittoresque</u>ment située au fond de la baie Georgienne. Mais c'est à peine si nous avons le temps d'y jeter un coup d'œil, car le steamer Alberta est au quai, tout près du train; et ne paraît pas disposé à nous attendre. Il chauffe et siffle comme un enragé. Nous nous embarquons donc, et vogue la galère.

Mais c'est une belle galère que l'Alberta. Il jauge 2000 tonneaux, mesure près de 300 pieds, et est éclairé à la lumière électrique. Ses cabines sont plus spacieuses que celles des steamers océaniques, et sont rangées sur le pont de chaque côté du salon et de la salle à dîner. Rien n'est plus confortable ni plus commode. La table est d'ailleurs excellente et-bien servie, ce qui ne gâte rien.

L'Alberta est de plus un steamer rapide, et déroule sous nos regards des paysages variés. A gauche, ce sont des promontoires, des îles, des îlets auxquels de grands bois donnent un aspect sauvage. La plupart paraissent d'ailleurs inhabités.

A droite, c'est la terre ferme qui s'éloigne, qui devient bientôt une large barre bleue, et qui s'efface graduellement. Mais voici qu'elle reparaît et s'approche. Seulement, ce n'est plus la terre ferme, c'est la Grande île Manitouline que nous côtoyons sans nous y arrêter.

La nuit est venue, et le temps est splendide. La pleine lune éparpille sur les flots bleus ses innombrables sequins d'argent, comme un joueur prodigue jette ses pièces d'or sur le tapis vert des cusinos. Quelques îles

sombres défilent à nos côtés comme de grands monstres à la nage.

Je ne suis pas de l'opinion de Max O'Rell qui aime mieux les hommes que la nature. Moi, je préfère la nature. Mais il se fait tard, l'air devient humide, et nous rentrons au salon, rempli d'une centaine de passagers.

L'observation de quelques types m'intéresse et m'amuse.

Voici deux couples de nouveaux mariés voyageant ensemble. L'une des mariées est une jeune femme qui paraît avoir à peine dix-huit ans ; l'autre est sa mère, que le tableau des amours de sa fille a rajeunie et qui, ne pouvant résister aux charmes d'un Manitoban très fortement charpenté, a convolé en secondes noces. Elle laisse voir au plus quarante ans, mais je ne saurais dire combien elle en cache. Ce qui me semble piquant, et en même temps très naturel, c'est que le vieux couple a l'air beaucoup plus amoureux que le jeune.

Je fais la connaissance d'une femme distinguée qui est venue de Liverpool à Québec à bord du Sardinian, et qui est en route pour le Japon. Son mari appartient à la marine anglaise. Il commande en ce moment une frégate à Yokohama, et c'est là qu'elle va le rejoindre, laissant quatre enfants derrière elle, en Angleterre. Pauvres femmes d'officiers de marine, que je les plains! Loin de leur mari ou loin de leurs enfants,

telle est l'alternative cruelle qui partage les années de leur vie!

Celle-ci suivra maintenant son mari de Yokohama à Hong-Kong, et après d'autres courses plus ou moins prolongées ils reviendront embrasser leurs enfants. Elle est très bonne voyageuse, et elle aime beaucoup à rire; mais quand je l'ai trouvée écrivant à ses enfants elle pleurait à chaudes larmes.

Nous avons la bonne fortune d'avoir au nombre des passagers, M. Bengough, le spirituel caricaturiste du Grip. Avec une parfaite bonne grâce il s'est prêté à l'amusement des voyageurs, en caricaturant les officiers et les garçons de bord avec un brio et une dextérité de crayon qui lui ont valu de chaleureux applaudissements. L'un des garçons ressemble beaucoup — par le nez — à sir John A. Macdonald, l'artiste fit ressortir cet avantage, avec avantage, et plaça Sir John en face de lui, le pointant de l'index et lui disant : You've got my nose, Sir.

M. Bengough n'est pas seulement un dessinateur étonnant, il a aussi un talent mimique plein d'entrain, et il a parodié les chanteurs avec une verve comique qui nous a fait rire aux larmes. Le tenor amateur, avant. son voyage en Italie, et le même, après son voyage, sont les plus amusantes satires qu'on puisse entendre. Grâce à M. Bengough, la soirée à bord a été fort gaie.

Au matin, nous entrions dans des chenaux étroits, et

le steamer décrivait cent détours au milieu d'îles et d'îlots qui se comptent par milliers. Un soleil chaud caressait de ses rayons et peignait de couleurs variées toutes ces jardinières flottantes dont les feuillages verts trempaient dans l'eau.

Nous allions à petite vitesse, et parfois même nous étions forcés de nous arrêter pour laisser passer de nombreux steamers et de grands bateaux à voiles, qui descendaient la rivière Sainte-Marie pendant que nous la remontions. Car dans cette rivière qui sert de décharge au lac Supérieur, l'eau est peu profonde et le chenal est étroit. Mais rien n'est plus ravissant que ce paysage, et nulle pièce d'eau aux rives solitaires n'est plus mouvementée. Dans l'espace d'une heure nous y avons rencontré au moins une dizaine de steamers, et quinze à vingt grands bateaux plats. D'où viennent tous ces navires, qui ont des formes étranges? La plurart sont américains et viennent de Duluth, de Marquette et du littoral des lacs Michigan et Supérieur.

Enfin, nous arrivons au Sault Sainte-Marie qui réveille bien des souvenirs historiques.

Dès 1634, Jean Nicolet, qui était au service de Champlain a cotoyé ces rivages, et Champlain luimême y est venu en remontant la rivière des Outaouais et la rivière Mattawan, traversant le lac Nipissing et rejoignant le lac Huron par la rivière des Français.

Les Pères Jogues et Raymbault y ont évangélisé les Chippewas, et les premiers établissements remontent à 1640.

Aujourd'hui Sault Sainte-Marie est du côté américain une ville florissante, quoiqu'elle nè comptât encore qu'une vingtaine de maisons en 1820. La ville canadienne est plus modeste, mais elle grandit rapidement. Les deux jeunes cités, reliées ensemble par un immense pont en fer qui rattache le Pacifique aux chemins de fer américains, présentent le plus joli coup d'œil et se moquent maintenant du rapide, qui multiplie en vain ses tourbillons pour les séparer.

Il est midi, quand nous arrivons à l'entrée du canal, creusé sur le côté américain. Des casernes s'avancent jusque sur le quai; la trompette militaire sonne, et la petite caisse bat le rappel. Plusieurs canons allongent leurs cols noirs vers la rive canadienne : que nous veulent-ils?

En sortant du canal Sainte-Marie, nous entrons dans les eaux du lac Supérieur. Le ciel est pur, le soleil chaul et la face du lac à peine ridée par la brise.

Les rivages fuient. Quelques îles surgissent à notre gauche, novs montrent les belles forêts qui les ombragent et disparaissent bientôt à l'horizon. Au bout de quelques héures nous sommes, ou plutôt, nous croyons être en pleine mer. De tous côtés, le ciel et l'eau se

confondent, et nous sommes comme perdus entre deux infinis.

La soirée a ressemblé à celle d'hier, avec cette différence que l'intimité commençait à s'établir entre les passagers, et que chacun se prêta plus volontiers à l'amusement des autres. On fit de la musique et du chant. M. Bengough esquissa de nouvelles caricatures, prenant cette fois ses sujets non plus seulement dans le personnel du bateau, mais aussi parmi les passagers.

Il y avait & bord un médecin qui plaisait tout particulièrement aux dames. Il a dû être très beau, et quoiqu'il dépasse la cinquantaine, il est encore très galant. Un pareil type ne pouvait échapper à l'œil perspicace du caricaturiste, et il le représenta faisant des niches à une toute jeune fille. Le dessin eut un succès d'autant plus grand qu'en ce moment-là même le galant docteur faisait un bout de cour à une jolie voyageuse.

Un Irlandais très spirituel et gai, nommé French, qui présidait la performance, fut admirablement dessiné sous ce titre: The Irish Frenchman!

Je n'échappai pas moi-même au crayon de l'artiste, mais il fut miséricordieux et ne me peignit pas plus laid que je ne suis. Il me représenta a sis, en face d'un scélérat paraissant aussi stupide que méchant, et lui disant: "Six months imprisonment with hard labor." Au-dessous l'artiste avait écrit: Quebec Bench.

M. Bengough nous chanta aussi quelques couplets

fantaisistes, avec sa mimique amusante, et, comme dit la chanson,

Chacun s'en fût coucher.

Le lendemain matin la température et l'aspect du lac avaient bien changé. Le vent n'était pas précisément violent, et la vague n'était pas très forte; mais le ciel était couvert de nuages et l'horizon fermé par de grandes îles boisées sur notre gauche. Le cap. Tonnèrre échappa à nos regards.

Vers onze héures du matin nous entrions dans le hâvre de Port-Arthur. Le gouvernement y fait construire d'immenses jetées, qui sont presque terminées et qui font un port spacieux et sûr. Port-Arthur n'est encore qu'une très petite ville; mais il grandit, et les terrains s'y vendent déjà très cher.

l — Cela était écrit en 1889. Mais depuis lors les choses ont bien changé. Port-Arthur a été victime des vicissitudes de la roue de Fortune, et Fort-William qui n'était, rien est en voie de devenir une grande ville de par la grace et la puissance de la compagnie du Pacifique.

# LES BOURGEOIS DU NORD-OUEST

re des découvertes. — Les Français et les Anglais dans le Far-West. — Prise de possession sous le règne de Louis XIV. — Varennes de la Vérandrye. — La Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson. — Rivalités et luttes. — Les Bourgeois illustres. — Fusion des deux compagnies.

La route des lacs que nous venons de décrire était autrefois la seule suivie, avec cette différence qu'au lieu de remonter le fleuve Saint-Laurent, on avait généralement adopté une ligne plus courte pour atteindre le lac Huron. C'était la ligne que suit aujourd'hui le chemin de fer du Pacifique jusqu'aù lac Nipissing—c'est-à-dire, qu'on remontait la rivière des Outaouais jusqu'à Mattawa; de là on se dirigeait vers le lac Nipissing par les petites rivières et les lacs que j'ai indiqués déjà, et après avoir parcouru le lac Nipissing dans toute sa longueur, on rejoignait le lac Huron par la rivière des Français. De la baie Georgienne jusqu'au fond du lac Supérieur, à Fort-William, la navigation ne

rencontrait plus d'autre interruption que le sault Sainte-Marie.

Il va sans dire que ce long trajet de Montréal à Fort-William se faisait en canot d'écorce, et nécessitait de nombreux et difficiles portages. Le voyage durait généralement six semaines.

C'est la route que suivirent pendant plus d'un siècle les découvreurs, les traiteurs de pelleteries, les Bourgeois des Compagnies du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson, et les missionnaires.

Pour que ce livre soit plus complet, il nous semble nécessaire d'esquisser ici à grands traits les faits historiques les plus importants des origines du Nord-Ouest Canadien.

L'ère des voyages et des découvertes qui remonte au quinzième siècle n'est pas encore, à proprement parler, définitivement close. Mais il ne reste plus guère de terres ni de mers à découvrir, et nous commençons à trouver notre planète trop petite.

Il est curieux de voir comment les peuples se sont successivement engagés dans cette voie ouverte à l'activité humaine, et y ont laissé des traces plus ou moins profondes.

Les Portugais ont été les premiers, et les Espagnols les ont suivis. Au seizième et au dix-septième siècle les Français se sont faits voyageurs et découvreurs, et les Anglais ont marché sur leurs traces. Tous étaient poussés dans la même direction — vers l'Ouest. Tous, depuis Christophe Colomb, cherchaient un passage vers les Indes et la Chine, et tous venaient se heurter aux côtes de l'Amérique, jetée comme une immense barrière d'un pôle à l'autre.

Mais alors il fallait franchir ce vaste continent, dont on ignorait l'étendue, et l'on espérait y parvenir en remontant les fleuves qui venaient se jeter dans l'Atlantique.

La Salle croyait si bien trouver le passage tant cherché en remontant le fleuve Saint-Laurent que le nom de Lachine à été donné à son point de départ; et pendant que les Français s'avançaient dans cette direction à travers les terres, les Anglais tentaient de s'ouvrir une issue par le Nord; et les Hudson, les Davis, les Baffin, les James, les Frobisher faisaient d'importantes découvertes dans l'Océan Glacial.

Mais le Far-West avait des dimensions bien plus étendues qu'on ne le soupçonnait, et l'on avait beau élargir le champ des découvertes, l'on n'arrivait pas à la Chine, ni même à l'Océan Pacifique.

Dans l'Amérique du Nord, la France a précédé l'Angleterre presque partout dans la prise de possession de ces immenses contrées qui s'étendent de la Baie d'Hudson au golfe du Mexique.

C'est par des Français que le Mississipi fut découvert et exploré ; et quand le prince Rupert se fit concéder Taux bords de la Baie d'Hudson le territoire qui porte son nom, il y avait plus d'un demi-siècle que la Compagnie de la Nouvelle-France avait obtenu du roi Louis XIII la concession des mêmes terres.

En 1671, l'Intendant de la Nouvelle-France y envoyait un délégué, M. Daumont de Saint-Lusson, pour prendre solennellement possession des immenses pays du Far-West, et la cérémonie s'y fit au Sault Sainte-Marie avec une grande pompe.

L'éminent futeur des Canadiens de l'Ouest, M. le sénateur Jos. Tassé, en cite le procès-verbal qui est une pièce curieuse. Plus de deux mille sauvages "tous habitants des terres du Nord et proches de la mer " s'y étaient rassemblés pour attester leur allégeance au roi de France. Après avoir planté une croix et arboré les armes de la France, le délégué déclara par trois fois, à haute voix, au nom du très-haut, très-puissant et très redouté monarque Louis XIVème du nom, très chrétien, roy de France et de Navarre, prendre possession de toutes les terres et rivières et des lacs et fleuves de ce pays, qui se borne d'un côté aux mers du Nord et de l'Ouest et de l'autre côté à la mer du Sud, levant à chaque fois un gazon de terre, en criant "Vive le Roy", et le faisant crier à toute l'assemblée tant <sup>1</sup>Française que sauvage.

En 1731, Gauthier Varennes de La Vérandrye allait explorer cette région tourmentée et presque inaccessible qui s'étend au nord du lac Supérieur; et en quelques années il jetait les fondements de nombreux forts, échelonnés aux bords des lacs et des rivières, depuis les lacs Nepigon et Supérieur jusqu'aux prairies baignées par l'Assiniboine, la Saskatchewan, et les grands lacs Manitoba et Winnipeg.

De son côté, la Compagnie de la Baie d'Hudson avait établi ses comptoirs au fond de la Baie James, et elle prétendait bien accaparer le commerce des pelleteries de l'Ouest.

Les deux puissances marchaient ainsi à la conquête de ce que nous appelons aujourd'hui le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest, les Français, par la voie des grands Lacs, et les Anglais par la mer du Nord. Mais la cession du Canada à l'Angleterre vint porter un coupmortel aux agrandissements des fondations françaises dans l'Ouest.

"Les Bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest," devait nécessairement-amener de grands changements dans la traite des Pays-d'en-Haut. Les privilèges, les monopoles, incompatibles avec les idées nouvelles, disparurent graduellement; les postes militaires et de trafic furent abandonnés, et les anciens Bourgeois ou commandants ruinés laissèrent le pays. Les traiteurs anglais, qui voulurent marcher sur leurs traces, ne connaissaient ni le pays, ni les indigènes, qui leur

étaient antipathiques ; et ces derniers, ne trouvant plus de débouchés du côté du Canada pour leurs pelleteries, se dirigèrent vers la Baie d'Hudson.

Un grand nombre de coureurs de bois, qui regrettaient la bonhomie et la familiarité de leurs anciens maîtres, et ne pouvaient se faire aux manières plus rudes et aux idées plus sévères et plus pratiques des nouveaux venus, les y suivirent ou se dispersèrent parmi les différentes tribus. Les relations avec le Canada furent interrompues; et, après quelques années il ne resta plus dans le Nord-Ouest que de rares vestiges de l'influence civilisatrice de l'ancien régime."

Cependant la traite des pelleteries était un champ trop avantageux pour être abanilonné, et bientôt un Anglais, qui est devenu célèbre, M. Henry, s'aventura sur les traces qu'avaient laissées les yoyageurs français. Il éprouva d'abord bien des revers et des mésaventures. Mais il forma ensuite avec un Canadien-Français—J. B. Cadotte— une société qui prospéra remarquablement.

Les frères Frobisher et Peter Pond devinrent plus -tard leurs associés, et de nouveaux succès couronnèrent leurs efforts.

Ils étendirent leur commerce jusqu'aux postes les plus éloignés que les Français avaient fondés sous l'ancien régime, et atteignirent enfin la fameuse région d'Athabaska, qui fut l'emporium du Nord-Ouest. C'est ainsi qu'ils devinrent, en 1784, les organisateurs de la Compagnie du Nord-Ouest, qui a été très puissante, et qui a compté parmi ses membres des hommes remarquables. Puisque nous allons traverser le théâtre de leurs exploits, il convient de rappeler ici leur souvenir

Un des plus celèbres Bourgeois du Nord-Ouest fut Alexandre MacKenzie. J'eune encore, mais plein de courage, et d'un caractère aventureux, il avait la passion des voyages et des découvertes. Dès son arrivée dans les Pays d'en-Haut, il avait fait le rêve de découvrir ce fameux passage du Nord que l'on cherchait depuis longtemps et d'atteindre l'Océan Glacial.

C'était un projet des plus audacieux, et dont il était impossible de prévoir toutes les difficultés et les dangers. Les sauvages, qui prétendaient connaître le pays, assuraient que plusieurs hivers passeraient avant qu'il pût atteindre l'Océan, et qu'à son retour ses cheveux auraient blanchi. Ils ajoutaient qu'aux bords d'une grande rivière qui coulait vers le Nord, il rencontrerait une race d'enthropophages pour lesquels il serait un mets succulent. Le froid, la faim, des navigations pleines de périls, des solitudes immenses, des forêts presque impénétrables, et mille autres dangers étaient à redouter.

Mais rien ne put arrêter le hardi voyageur et ses intrépides compagnons, dont quatre étaient Canadiensfrançais et un Allemand. Leur expédition ne dura guère plus de trois mois, et fut couronnée d'un plein succès. Ils découvrirent le grand fleuve qui porte aujour-d'hui ha nom de son découvreur, et le parcoururent jusqu'à l'Océan Glacial. C'était en 1789.

Ce premier succès ne put satisfaire les aspirations de l'ambitieux Bourgeois, et c'est l'Océan Pacifique qu'il voulait maintenant atteindre. La nouvelle entreprise était plus difficile encore et son organisation fut pleine d'embarras, înais l'énergique volonté de Mackenzie triompha de tous les obstables, et le 9 mai 1793 il s'embarquait sur la rivière à la Paix, en route, pour la Mer d'Ivoire. Il avait avec lui six voyageurs Canadiens-français, deux sauvages et un Anglais. Après des périls et des fatigues sans nombre, dans les Montagnes Rocheuses, ils durent abandonner leur canot, et s'aventurer à pied au milieu des rochers et des bois dans la direction du soleil couchant. Enfin le 22 juillet 1793 la Grande Mer de l'Ouest apparaissait à leurs regards, et Alexandre MacKenzie écrivait son nom sur les rochers du rivage. 1

Les misères qu'il endura dans ce pénible voyage altérèrent considérablement sa santé, jusqu'alors très robuste, et ce ne fut pas sans peine qu'il put faire et publier la relation de ses voyages.

l—Dans la préface d'Atala, Chateaubriand raconte qu'il avait projeté de faire les découvertes de ces deux fleuves qu'il appelait le fleuve Bourbon et la rivière de l'Ouest. Mais avant qu'il è eût pu organiser son voyage il apprit que Mackenzie l'avait devancé.

Heureusement, il avait près de lui un ami précieux, qui lui fut toujours fidèle, et qui pouvait l'assister dans un ouvrage de ce genre. C'était M. Roderic Mackenzie, qui avait une instruction brillante, et qui peudant ses longs hivers au fort Chippewean cultivait les Lettres.

Il avait fait de ce fort, perdu dans les lointaines solitudes du Lac des Buttes, une résidence luxueuse; et il y avait installé une bibliothèque qui l'avait fait surnommer "La petite Athènes des régions hyperbo-réennes."

On croit donc que M. Roderic Mackenzie collabora à cette relation des voyages de son ami Alexandre Mackenzie, qui valut à ce dernier le titre et la décoration de chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Michel et Saint-George. Malgré ses succès, Sir Alexander Mackenzie n'était pas à la tête, ni le plus important bourgeois de la grande Compagnie, et des rivalités surgirent entre lui et son chef, Simon MacTavish.

Il en résulta une rupture éclatante, et la formation d'une nouvelle compagnie, dont Sir Alexander devint le chef.

Entre deux hommes aussi bien doués pour la lutte que l'étaient les deux chefs, la guerre ne pouvait manquer d'être ardente, et elle se continua avec une activité et un acharnement terribles jusqu'à la mort de M. MacTavish, arrivée inopinément en juillet 1804.

Ce brillant chef de l'ancienne Compagnie était encore

jeune, et avait réalisé une très belle fortune. Quand la mort vint l'arracher il ses admirateurs il se faisait construire un château au Pied de la Montagne, à Montreal, à l'endroit même où Sir Hugh Allan a bâti depuis Ravenseraig.

M. MacTavish disparu, l'ancienne et la nouvelle Compagnie se fusionnèrent, et les Bourgeois purent accroître leur prospérité et leur opulence. Ceux qui demeuraient à Montréal y possédaient des résidences fastueuses, et y exerçaient une hospitalité princière,

Ils y occupaient dans la société une position à peu près analogue à celle dont jouissent aujourd'hui les magnats du Pacifique.

Cependant l'opulente Compagnie avait une rivale puissante dans la Campagnie de la Baie d'Hudson, et la lutte commencée depuis longtemps s'accentua de plus en plus.

La première comptait parmi ses Bourgeois les deux Mackenzie — Simon Fraser, qui chercha une nouvelle route pour atteindre l'Océan Pacifique, et découvrit le beau fleuve qui porte son nom — Pavid Thompson, qui avait fait partie de la Compagnie de la Baie d'Hudson — l'infortuné Benjamin Frobisher, dont nous rappellerons la mort tragique — Duncan Cameron, Peter Grant et John MacDonald.

Ce dernier était né dans les montagnes d'Ecosse et descendait de l'ancienne famille dont les ancêtres furent contemporains de Noé, dit-on. Suivant la légende, ils n'auraient pas eu besoin d'entrer dans l'Arche pour être sauvés du déluge; car ils possédaient un navire du même genre sur le lac Lhomond; et comme ils n'avaient pas reçu l'ordre d'y renfermer les animaux du globe, ils laissèrent cette tâche désagréable à Noé, et réunirent dans leur navire autant de beaux hommes et de belles femmes qu'il pouvait en contenir. C'est ainsi que les MacDonald expliquent l'incontestable supériorité de leur noble famille.

Comme on voit, la Compagnie du Nord-Ouest comptait parmi ses membres plusieurs hommes rémarquables; mais celle de la Baie d'Hudson était aussi fortement organisée, et elle rencontra un púissant appui dans Lord Selkirk:

La compétition entre les deux compagnies qui se disputaient le monopole de la traite dans l'extrême Ouest de l'Amérique Britannique du Nord, engendra une véritable guerre. Les hostilités commencèrent par des dénonciations, des poursuites, des arrestations et des saisies, et elles finirent par des expéditions armées et des batailles.

De déplorables excès furent commis de partet d'autre, et le malheureux Frobisher fut victime d'un des attentats que l'on reproche à la Compagnie de la Baie d'Hudson.

M. S. H. Wilcocke, qui parait avoir été un des plus

féconds publicistes de ce temps-là, a fait de cet événement une narration que M. Masson reproduit dans le second volume de son ouvrage. Elle est sans doute un peu chargée, et trahit l'animosité de l'auteur contre la Compagnie de la Baie d'Hudson; mais les faits principaux en sont vrais, et l'on ne peut imaginer, sans l'avoir lue combien cette histoire est lamentable. Fait prisonnier par M. Williams, alors gouverneur d'Assiniboia, il avait été envoyé à York-Factory, et il y était détenu. Mais il réussit à s'évader, avec deux voyageurs—Turcotte et Lépine—et ils marchèrent pendant deux mois dans la direction d'un poste de la Compagnée du Nord-Ouest.

Après avoir enduré des fatigues et des misères inénarrables, après s'être nourri pendant plusieurs jours de peau d'orignal et de cette mousse qu'on appelle tripe de roche, ils étaient parvenus à deux jours de marche d'un établissement de la Compagnie, au bord du lac Bourbon, ou des Cèdres; mais Frobisher ne put aller plus loin, et ses deux compagnons l'y abandonnèrent, à sa demande, pour aller chercher du secours au Fort.

Ils le quittèrent le 20 novembre 1819 sans autre nourriture qu'un morceau de peau de buffle desséchée. C'est tout ce qu'ils avaient, et ils n'emportèrent pour se nourrir eux-mêmes pendant le voyage que deux paires de mocassins!

Hélas! ce ne fut qu'au bout de quatre jours qu'ils

atteignirent le Fort, après avoir mangé leurs souliers; et quand les hommes qu'ils envoyèrent au secours de Frobisher arrivèrent au lac Bourbon, ils ne trouvèrent plus qu'un cadavre, et constatèrent qu'il avait mangé son inorceau de peau de buffle, et le talon d'un de ses souliers!

La mort de Frobisher n'était pas de nature à ralentir les hostilités entre les deux Compagnies, et celle du Nord-Ouest aurait fini par triompher de sa rivale de la Baie d'Hudson. Mais pendant qu'elle poursuivait la lutte avec activité et intelligence au Nord-Ouest, ses agents en Angleterre, qui contrôlaient la majorité des actions, s'entendaient avec les adversaires, et signaient un traité d'union qui mettait fin virtuellement à la Compagnie du Nord-Ouest.

Le trafic de l'Ouest convergea de nouveau vers la Baie d'Hudson, et, comme dit M. Masson en terminant son travail, les Bourgeois furent noyés dans la nouvelle organisation devenue anglaise: The Lords of the lakes and forests had passed away!

On était en 1822. Il y avait deux ans que les deux plus brillantes personnifications des deux compagnies avaient quitté la scène de ce monde. Sir Alexander Mackenzie était allé mourir dans ses chères montagnes d'Ecosse en mars 1820, et Lord Selkirk s'était éteint quelques semaines après dans le midi de la France.



### VI

## LES PREMIERS MISSIONNAIRES

Marche de la civilisation. — Lord Selkirk et les missionnaires. — Mgr Provencher. — Extension des missions. — La Congrégation des Oblats. — Mgr Taché.

"La marche de la civilisation depuis l'avènement du christianisme est presque partout la même. Les découvreurs s'avancent les premiers, et révèlent au monde l'existence de terres et de races jusqu'alors inconnues.

Les missionnaires catholiques s'élancent à leur suite, et ils ouvrent au milieu des solitudes sauvages les routes que suivront plus tard les colons.

Nous avons vu comment les découvreurs français remontant notre grand fleuve et nos grands lacs étaient parvenus jusqu'à la région des prairies, et comment M. de la Vérandrye avait, de 1731 à 1748, établi des forts à différents endroits jusqu'aux rivages de la Saskatchewan.

Nous avons vu comment les Bourgeois, qui étaient aussi des découvreurs, avaient étendu le champ de leurs

opérations, et avaient poussé leurs expéditions jusqu'à l'Océan Pacifique.

Le jour des missionnaires était alors venu ; car jusque là les Jésuites n'avaient guère pénétré au delà du Saut-Sainte-Marie.

Mais qui se souciait du prêtre dans ces régions lointaines et sauvages? Qui allait les y appeler, et leur procurer des moyens de transport pour franchir les immenses distances qui les en séparaient? Qui allait les protéger et les soutenir dans un pays si éloigné de la civilisation, et qui n'était presque pas habité?

Tout homme devient un instrument dans les mains de la Providence, quand elle en a besoin pour l'accomplissement de ses desseins, et celui qu'elle choisit alors fut un protestant, Lord Selkirk.

Nous avons raconté en quelques pages les luttes des deux grandes Compagnies du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson. La première, ayant son siège principal à Montréal, était considérée comme canadienne, tandis que la séconde était anglaise, et avait son centre à Londres.

La Compagnie du Nord-Ouest avait d'ailleurs repris les routes ouvertes sous l'ancien régime français, et attirait vers elle les vieux coureurs des bois, et les voyageurs canadiens.

En accaparant cet élément elle s'assurait une influence d'autant plus forte que les sauvages avaient toujours des sympathies pour la race française, et elle aurait fini par triompher infailliblement de sa puissante rivale.

En devenant le principal actionnaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, Thomas Douglas, comte de Selkirk, avait compris que la prépondérance au Nord-Ouest passati à la Compagnie rivale, et il avait résolu d'enrayer ce mouvement.

Pour cela, il ne fallait pas rester isolé sur la rive lointaine de la Baie d'Hudson, et il fonda une colonie sur les bords de la rivière Rouge.

"Au commencement de l'année 1813, dit M. l'abbé Dugas, cette colonie se trouvait composée d'environ cent personnes, et au mois de septembre 1814, elle en comptait à peu près deux cents."

Les Bourgeois du Nord-Ouest virent dans cet établissement une menace formidable. Ils contestèrent les titres de concession de Lord Selkirk, et lui déclarèrent une guerre de corsaires.

A deux reprises la colonie fut en grande partie détruite. Mais Lord Selkirk avait une énergie indomptable, et il comprit que ses essais de colonisation trouveraient une aide puissante dans la religion. Pour attirer à lui les voyageurs canadiens et les sauvages, il lui fallait des missionnaires.

Il écrivit donc à Mgr Plessis, évêque de Québec, en avril 1816, pour lui offrir sa coopération et ses secours,

si Sa Grandeur réalisait le dessein qu'elle avait déjà formé d'envoyer des missionnaires à la rivière Rouge.

"Ce serait, disait-il, avec la plus grande satisfaction que je coopérerais de tout mon pouvoir au succès d'une telle œuvre; et si Votre Grandeur veut choisir un sujet convenable pour l'entreprendre, je n'hésite pas à lui assurer ma considération et à lui offrir tous les secours que Votre Grandeur jugera nécessaires....."

Lady Selkirk et plusieurs employés des plus influents de la Compagnie de la Baie d'Hudson, presque tous protestants, écrivirent dans le même sens.

Monseigneur Plessis délégua donc à la rivière Rouge M. Tabeau, curé de Boucherville, avec instructions de visiter le pays et de faire rapport sur l'opportunité d'y établir une mission.

Mais M. Tabeau se laissa effrayer par les hostilités qui se poursuivaient entre les deux Compagnies, et il ne se rendit pas même jusqu'à la rivière Rouge. Pour des raisons qu'on ignore, il ne fit rapport de son voyage que dans l'hiver de 1818, et si l'on en juge par la lettre sevère que Mgr. Plessis lui adressa, le 8 mars, ce rapport n'était guère satisfaisant.

Mais le grand évêque n'abandonna pas son projet, et sa lettre au curé de Boucherville se terminait comme suit:

"J'ai la confiance qu'on trouvera, dans le clergé canadien, des hommes assez généreux pour se mettre

à la tête de cette entreprise. N'est-ce pas honteux que pour le seul motif d'un gain temporel, des marchands nous aient devancés dans ces pays lointains."

M. Provencher, curé de Kamouraska, et M. Dumoulin, un des vicaires de Québec, répondirent à l'appel de leur évêque, et partirent pour la rivière Rouge dès les premiers jours de mai 1818.

En même temps, M. Tabeau s'embarquait avec les gens de la Compagnie du Nord-Ouest, pour se rendre jusqu'à Fort-William, le siège principal des affaires de la Compagnie, et pour aller donner des missions dans les postes voisins.

La route que l'on suivait alors était celle que Champlain lui-même avait parcourue jusqu'au lac Huron, en 1634.

Les voyageurs partaient de Lachine en canot, et remontaient la rivière des Outaouais jusqu'à Mattawa. De là, par la rivière Mattawan et une série de petits lacs et de portages ils atteignaient le lac Nipissing, d'où ils gagnaient le lac Huron par la rivière des Français. Longeant ensuite les bords du lac Huron, et cinglant au milieu des îles innombrables de la Baie Georgienne, ils arrivaient au Saut-Sainte-Marie, parcouraient le lac Supérieur dans toute sa longueur et abordaient à Fort-William à l'embouchure de la rivière Kaministiquia.

Nous ne suivrons pas les missionnaires dans leur long

voyage qui dura près de deux mois. Qu'il nous suffise d'ajouter qu'ils arrivèrent au fort Douglas, bâti au bord de la rivière Rouge, le 16 juillet après-midi.

Le temps était splendide, et la population réunie les attendait au rivage. Il y avait là de vieux coureurs des bois qui n'avaient pas vu de prêtres depuis leur enfance, et des Métis qui n'en avaient jamais vu. C'étaient les premières robes-noires qui veuaient les visiter, et elles allaient à l'avenir demeurer au milieu d'eux.

Ce fut un jour mémorable et de grande joie pour la rivière Rouge, et des larmes d'attendrissement coulèrent de bien des yeux.

Le grain de sénevé était jeté en terre; mais la germination en fut d'abord assez lente.

Revenu au Canada, en 1820, M. Provencher y demeura deux ans. Il y fut sacré évêque de Saint-Boniface, le 12 mai 1822, et quand il reprit la route de ses missions il ne pût décider à le suivre qu'un jeune ecclésiastique, M. Harper, qui fut plus tard ordonné prêtre à la rivière Rouge.

Les premiers prêtres canadiens qui plus tard voulurent bien se dévouer à ces lointaines et difficiles missions furent M. Boucher en 1827, M. Belcourt en 1831, M. Poiré en 1832, M. Jean-Baptiste Thibault en 1833. Puis, vinrent M. Demers en 1837, M. Blanchet et M. Mayrand en 1838, M. Darveau en 1841, MM. Laflèche et Bourassa en 1844. Dans cette dernière année arrivaient aussi à la rivière Rouge les quatre premières religieuses, appartenant à la communauté des Sœurs Grises.

Depuis quelque temps déjà Mgr. Provencher réclamait l'aide d'un ordre religieux pour lui confier plus spécialement l'œuvre de ses missions. Ses vœux furent enfin exaucés, et l'ordre des Oblats de Marie Immaculée entra dans cette carrière immense où il exerce son zèle apostolique, depuis près d'un demi-siècle.

C'est en 1845, que l'on vit arriver à la rivière Rouge, après un voyage de deux mois, le R. l'.-Aubert, et le Frère Alexandre Taché, qui n'était alors que sous-diacre, et qui, six ans après seulement, devait recevoir la consécration épiscopale.

Désormais, la vigne plantée par Mgr Provencher, ne pouvait plus périr; car l'ordre des Oblats était tenu de lui envoyer des ouvriers, et le coadjuteur qu'il fournissait à l'évêque de Saint-Boniface, possedait des qualifications exceptionnelles.

"Je désirais un coadjuteur plus capable que moi, écrivait Mgr Provencher; je ne doute pas de l'avoir trouvé en lui. Il possède les langues pour se fait entendre de tout son peuple; il a l'activité de la jeunesse, et la prudence de plus d'un vieillard. Je crois que l'expédition des affaires ne le gênera pas. Dieu s'en est mêlé, je l'en remercie."

Aussi le vénérable prélat salua-t-il le retour d'Europe de Mgr Taché, qui avait été sacré en France, en répêtant les paroles du saint vieillard Siméon : Nunc dimittis servum tuum, Domine...

Ce salut était prophétique; car moins d'un an après, le 7 juin 1853, il s'éteignait doucement à Saint-Boniface, où vit encore le souvenir de ses qualités et de ses vertus.

Nous verrons plus loin ce qu'est devenue l'œuvre des missions au Nord-Ouest sous la direction de son illustre successeur.

# VII

### DE PORT-ARTHUR A WINNIPEG

Fort-William et son rapide développement. — Le pot de terre et le pot de fer. — L'ancienne route des voyageurs et des missionnaires. — Un homme heureux. — Le lac des Bois et Portage du Rat. — Une toile de M. Van Horne. — Un premier coup d'œil sur la capitale du Manitoba.

En quittant Port-Arthur, nous retardons nos montres d'une heure, parce qu'elles ne sont plus d'accord avec le soleil, et nous adoptons la manière de compter les heures usitée dans l'Ouest. Nous partons en conséquence à 14.30 h., c'est-à-dire à 2.30 P. M.

En dix minutes nous atteignons Fort-William, situé au bord du lac, à l'entrée de la rivière Kaministiquia. C'est un ancien poste de la compagnie de la Baie d'Hudson, dont l'établissement remonte à plus d'un siècle, et qui a complètement changé d'aspect depuis quelques années. Les pelleteries et les marchandises ont été remplacées par des entassements de charbon, de bois et de grain. De lourds steamers y prennent des

chargements, et l'on y a bâti de vastes ateliers, des élévateurs et des moulins.

Malgré ces constructions qui existaient déjà lors de mon premier voyage, en 1889, il n'y avait pas alors de ville, et tout le mouvement des affaires se concentrait à Port-Arthur. Mais depuis lors quel changement! Un différend survenu entre la Compagnie du Pacifique et le Conseil de ville en a été la cause.

La puissante compagnie avait d'abord l'intention de construire à l'est de la petite ville de vastes ateliers, des élévateurs, une gare spacieuse, un grand hôtel etc., etc. Mais pour toutes ces constructions il lui fallait une large étendue de terrains, et elle avait compté que le Couseil de l'ort-Arthur se montrerait très libéral dans là concession de ces terrains, et les exempterait de taxes pendant un grand nombre d'années.

Quelles furent les propositions et les prétentions de part et d'autre? Je n'en sais rien. Mais il est certain que les deux parties ne purent s'entendre. Le Conseil ne comprit pas les immenses avantages que les projets du l'acifique allaient assurer à la ville naissante. Il ne crut pas aux menaces de la Compagnie de se retirer de l'ort-Arthur, et d'aller bâtir à Fort-William sa ville de fer, de pierre et de briques. Il voulut recommencer la lutte éternelle du pot de terre contre le pot de fer, et comme il aurait dû le prévoir, il a été brisé.

Aujourd'hui, la gare du Pacifique à Port Arthur est bien loin, en dehors de la ville, isolée, sans importance, au milieu des broussailles d'une espèce de savanne; les trains traversent lentement la ville, sans s'y arrêter, en longeant la grêve du grand lac; pensifs et tristes sur le seuil de leurs portes, les hôteliers les regardent glisser lentement au son de la cloche de la locomotive; et; quand ils sont passés, leurs regards vont se perdre sur la vaste étendue du lac qui est déserte. Car les steamers de la compagnie, au lieu de venir accoster à leurs quais comme autrefois, se dirigent du large vers l'embouchure de la Kaministiquia, et vont s'amarrer aux quais de Fort-William.

Aujourd'hui, tout le mouvement des affaires s'est déplacé. Trois élévateurs collossaux dressent leurs faîtes altiers au bord de la petite rivière où venaient aborder jadis les canots d'écorce de la Compagnie de la baie d'Hudson, et où de grands navires viennent maintenant recevoir leurs chargements de blé. Un grand hôtel en pierre, d'architecture anglo-normande, fait suite à une gare de grande dimension. Des ateliers immenses, un pont élevé reliant la gare aux quais de la rade pardessus la voie ferrée et les trains en mouvement, de grandes boutiques s'alignant le long des rues nouvellement ouvertes, des manufactures, des hôtels, des villas, toute une ville surgissant de terre avec des tramways circulant dans la savanne — tel est l'aspect de la nouvelle

cité dont la Compagnie du Pacifique a décrété la création, il y a deux ans.

C'est ici maintenant que se fait la jonction de la ligne des steamers avec celle du chemin de fer, et pour peu que la Compagnie du Pacifique continue de le vouloir, Fort-William deviendra une ville importante.

C'est d'ici que partaient jadis pour la rivière Rouge et les territoires du Nord-Ouest les convois d'hommes et de provisions que les compagnies du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson destinaient à leurs établissements respectifs, et qui étaient souvent accompagnés de quelques-missionnaires.

Les grands canots, qu'on appelait les canots du maître, et qui étaient partis de Lachine ne s'aventuraient pas plus loin dans l'Ouest à cause de la difficulté des portages, et ils retournaient à Montréal par la route que nous avons indiquée, chargés des pelleteries entassés au Poste pendant l'hiver.

Des canots beaucoup plus légers, qu'on appelait canots du Nord, étaient alors mis à la disposition des voyageurs et des missionnaires, pour pénétrer par les rivières et les lacs jusqu'à la baie d'Hudson au Nord, et jusqu'au grand lac Athabaska, et au delà dans l'Ouest.

La rivière Kaministiquia, qu'ils remontaient jusqu'à la Grande Chute, les conduisait, après un long et difficile portage, au lac des Mille-Isles. De là, ils suivaient

un ruisseau jusqu'au lac de la Pluie, puis, la rivière du lac de la Pluie jusqu'au lac des Bois. Un nouveau portage leur permettait d'atteindré la rivière Winnipeg qu'ils descendaient jusqu'au lac du même nom.

Alors, suivant feurs destinations respectives, les canots cherchaient l'embouchure de la rivière Rouge, perdue dans les joncs, et la remontaient jusqu'à Saint-Boniface — ou bien, ils poursuivaient leur course vers le Nord-Ouest en cotoyant le lac Winnipeg, le lac Manitoba et la Saskatchewan.

Pendant que je note ces souvenirs des voyages d'autrefois, et que je m'extasie sur les changements opérés depuis quelques années, nous avons quitté Fort-William, et nous roulons à grande vitesse vers la frontière du Manitoba.

Le chemin de fer longe la Kaministiquia, puis remonte les rivières Mattawan et Wabigoon à travers un pays sauvage et qui ne paraît guère colonisable.

Quelques stations ont des noms étranges. Une d'elles s'appelle Murillo, je ne sais pourquoi, et une autre Bonheur! C'est à ce dernier endroit peut-être que vivait l'homme heureux de certain conte oriental.

Un roi puissant et immensément riche se trouvait malheureux, et comme tout le monde il aspirait au bonheur. Il réunit ses devins, et les consulta. Après quelques jongleries, ils lui répondirent qu'il cesserait de souffrir s'il pouvait revêtir la chemise d'un homme

heureux. Alors il envoya des milliers de ses serviteurs à la recherche d'un homme heureux, avec ordre, s'il le trouvaient, de lui enlever sa chemise et de la lui apporter.

Les serviteurs partirent et cherchèrent bien longtemps. Enfin, ils trouvèrent un homme heureux, (le conte ne dit pas où, mais ce doit être à la station Bonheur). Hélas! le grand roi n'en fut pas plus avancé; car l'homme heureux n'avait pas de chemise!

Une autre station porte un nom que je n'hésite pas à proclamer glorieux et qui est bien vénéré dans toute cette partie du pays: ce n'est pas le nom du soldat heureux qui traversa ces solitudes en 1870, et qui est devenu le général Wolseley, c'est celui de Monseigneur Taché, archevêque de Saint-Boniface.

Que de voyages ardus et périlleux il a fait dans ces contrées lorsqu'elles étaient encore complètement sauvages! Que de fois il lui a fallu, dans l'intérêt de ses missions et pour la diffusion de l'Evangile, parcourir ces forêts, traverser ces lacs, remonter ces rivières, franchir ces montagnes, malgré les intempéries des saisons et les dangers qu'offre toujours un pays inhabité!

Chose singulière, le chemin de fer suit généralement la même voie que suivait alors le courageux missionnaire. Seulement il fallait soixante jours à ce dernier pour franchir la distance que la locomotive parcourt maintenant en trois jours!



Mais l'homme de Dieu apprénait aux âmes à franchir une distance bien plus considérable encore — celle qui sépare le ciel de la terre!

Toute la région que nous traversons pendant la nuit n'offre aucun avantage au colon; mais elle pourrait bien être riche en minérais de fer, de cuivre et de mica, si l'on en croît certains rapports.

Quand nous arrivons au lac des Bois et au Portagedu-Rat, il fait jour. Une jolie petite ville est ici en voie de progrès rapide, grâce à de nombreuses scieries, et à l'exploitation des mines d'or trouvées à quinze ou vingt milles de là. Des centaînes de travailleurs y sont employés, et une grande usine a été construite pour broyer le minérai d'or et en extraire le précieux métal.

Un nouveau compagnon de voyage vient ici nous joindre. C'est le R. P. Beaudin, curé du Portage-du-Rat, où il compte six à sept cents catholiques, et où il vient de bâtir une église, sous le vocable de Sainte-Marie.

Tout près de Portage-du-Rat est Keewatin où une riche compagnie (Milling Company) a bâti un élévateur et un grand moulin où elle peut moudre 200 quarts de farine par jour.

Le lac des Bois, aux bords duquel grandissent ces deux petites villes, a 80 milles de longueur; et il est parsemé de tant d'îles qu'on s'imagine voir une centaine de lacs différents réunis par de pittoresques ponts de rochers et de verdure.

C'est un pays très fréquenté par les touristes pendant la belle saison, et les *sportsmen* y accourent des villes d'Ontario, du Manitoba et des Etats-Unis. La truite, le poisson blanc, l'éturgeon, et le gibier y abondent.

Il y a quelques années, M. Van Horne, qui est artiste, eut ici la vision d'un tableau qu'il a exécuté depuis avec un remarquable talent. Il était dans son char privé, accroché au train du Pacifique stationné à cet endroit, et il s'était approché de la fenêtre pour voir le soleil, qui se levait tout rouge à l'horizon par un beau jour du mois de juin. Tout-à-coup un vraitableau qui ne manquait pas même de cadre attira son regard d'artiste et le fascina,

Sur une petité élevation, tout illuminée des splendeurs du soleil levant, une tente blanche était dressée. A la porte de la tente, le profil d'un missionnaire portant une robe noire, de grands cheveux blancs, un crucifix à sa ceinture, et adressant la parole à quelques sauvages drapés dans leurs costumes pittoresques et contemplant l'homme de Dieu. A leurs pieds, des enfants à peine vêtus, assis dans l'herbe, et caressant des chiens aux couleurs fauves.

Quel beau sujet de peinture, pensa l'artiste, oubliant qu'il était l'homme des chemins de fer! Puis, il songea

que le missionnaire devast être le P. Lacombe, qu'il n'avait jamais vu. Il sortit du waggon, et marcha vers lui.

- "Vous êtes, sans doute, le P. Lacombe, dit-il au prêtre?
  - Oui, Monsieur.
- Eh! bien, moi, je m'appelle Van Horne, et je suis charmé de faire votre commissance.

Après avoir échangé quelques paroles, il remonta dans son char qui s'ébranlait. Mais la vision qu'il avait eue ne le quitta pas, et il a voulu en perpétuer le souvenir sur la toile.

Le R. P. Lacombe est devenu depuis l'heureux donataire de ce tableau, qui est une œuvre d'art.

La station qui vient après le Portage-du-Rat et Keewatin se nomme Déception; et le guide nous l'indique comme une station-restaurant, refreshment station! Ce n'est pas encourageant; en général, les déceptions n'ont pas l'effet de restaurer. Aussi la sonnette nous a-t-elle appelés en vain; personne n'a voulu déjeuner à la table de Déception.

Un autre nom plus alléchant est Beausejour; mais nous n'avons pu savoir comment la station qui porte ce nom l'avait mérité. Car le Beau en est absent, et personne n'y séjourne.

Enfin, voici Selkirk qui nous rappelle l'ancien établissement du noble Lord. dont nous avons esquissé l'histoire, au bord de la Rivière Rouge; et bientôt nous apercevons surgissant de la prairie les grands édifices de Winnipeg, la capitale du Manitoba.

Quand on se rappelle que la population de cette ville ne dépasse pas 30,000 âmes, on est stupéfié de son étendue; et quand on se représente ce qu'elle était encore il y a moins de dix ans, l'étonnement grandit.

Winnipeg est vraiment une belle et grande ville. Ses rues immenses, ses lignes de chemins de fer, ses tramways, ses riches boutiques, ses beaux édifices publics, ses nombreux temples protestants, dont un ressemble à une mosquée orientale, sa jolie église catholique de Sainte-Marie, ses grands moulins, ses élévateurs, ses ateliers, son superbe hôtel-de-ville, son bel hôpital, ses vastes hôtels et tout son mouvement lui donnent tout à fait l'aspect d'une ville du plus grand avenir.

Il faut ajouter que son mouvement et ses progrès se sont un peu ralentis pendant trois ans; et ce résultat devait nécessairement se produire après le boom dêmesuré qui a signalé les années de 1882 à 1886. Mais le mouvement progressif a recommencé, et se continue dans des conditions plus normales.

Ce qui est certain c'est que Winnipeg devra s'étendre encore et prospérer, parce qu'il est le centre d'une province dont les richesses agricoles sont incontestables. Il faut traverser les vastes prairies qui s'étendent à l'ouest de Winnipeg jusqu'à la frontière provinciale, pour se faire une idée du riche grenier que la Providence y tient en réserve pour la classe agricole. Il y a là des millions d'acres de terre inoccupée, sans arbres, sans roches, prête au labour, et dont la fertilité est inépuisable.



## VIII

#### A WINNIPEG

Chez Mgr Taché: — Au collège des Jésuites. — Ecole industrielle des Sauvages. — Une belle soirée académique chez les Sœurs de la Charité. — Visite au Lieutenant-Gouverneur. — Au couvent des Saints Noms de Jésus et Marie. — Cérémonie imposante à l'église de Sainte-Marie. — Honneurs conférés à M. Barrett. — Diner.

- Une foule énorme nous attend à la gare, et des acclamations saluent notre arrivée. Des voitures sont mises à notre disposition, et nous traversons toute la ville pour nous rendre à l'archevêché de Saint-Boniface.

Tous les édifices publics et plusieurs résidences privées sont pavoisés. A Saint-Boniface, flottent des drapeaux anglais et français an faîte de presque toutes les maisons.

Monseigneur Taché, nous acqueille avec cette affabilité et cette distinction de manières qui l'ont rendu si populaire dans toute la puissance du Canada. Tout le monde est heureux de le trouver si bien portant, si gai, si plein d'entrain. Il a un bon mot pour chacun, un sourire pour tous. Il se multiplie, il s'empresse autour de ses hôtes, il va audevant de leurs désirs, il se prodigue pour les satisfaire. En un mot, nous recevons chez lui cette hospitalité cordiale et généreuse qui n'ouvre pas seulement sa maison mais son cœur.

La joie est grande pour les missionnaires de l'Ouest de souhaiter la bienvenue à leurs frères de l'Est. La plupart se sont déjà connus et rencontrés, et ils ont bien des souvenirs à se rappeler. Aussi, quelles cordiales poignées de mains ils échangent! Quels baisers de paix ils se donnent! Quelles causeries intarissables se succèdent!

Bientôt le déjeuner — qui est plutôt un diner — est servi, et nous nous rangeons autour d'une table somptireuse. Les appétits sont aussi ouverts que les cœurs, et les esprits aussi alertes que les fourchettes.

Mais notre hôte se plaint toujours que nous ne faisons pas honneur à son menu, et il semble croire qu'en arrivant dans la région des prairies pos estomacs ont dû prendre les dimensions de ses immenses horizons.

Après le diner, et quelques minutes consacrées à la fumerie, nous nous acheminons vers le collège de Saint-Boniface qui est sous la direction des RR. PP. Jésuites.

Le R. P. Drummond, qui est un des hommes les plus distingués de la Compagnie de Jésus, et un orateur anglais et français de grande envergure, y souhaite la bienvenue aux évêques et à leurs compagnons de voyage,

en quelques phrases très bien appropriées à la cir-

Une adresse est lue par un des élèves, et est suivie d'une petité comédie, ou plutôt d'un simple lever de rideau.

Mgr l'Archevêque d'Ottawa doit répondre à l'adresse des élèves, et il le fait très brièvement en passant le gâteau à son voisin Mgr l'évêque des Trois-Rivières.

N'est-ce pas en effet à celui-ci, ancien missionnaire de la Rivière Rouge, qu'il appartient de parler dans cette circonstance?

On sait quel orateur vraiment remarquable est Mgr Lafleche. Ce n'est pas un classique, et il n'a pas l'élocution brillante, châtiée, harmonieuse de l'éloquence académique. Mais s'il n'a pas l'éloquence des mots il a l'éloquence des idées, et il ne parle jamais pour ne rien dire.

Il possède même à un haut degré cette faculté, précieuse chez un penseur comme lui, qu'on appelle l'imagination, et qui revêt les idées d'une forme sensible etsaisissante.

Il ne vise pas à l'effet, mais il y arrive. Ce n'est pas le cœur qu'il s'efforce de toucher, mais c'est l'esprit qu'il tâche de convaincre; et l'auditeur est forcé d'admirer à la fois l'enchaînement plein de logique, de symétrie et de clarté de ses idées, les termes de comparaison qu'il choisit pour les rendre plus frappantes, les rapprocheCalgary, et dans la Colombie, réussissent vraiment très bien, et nous avons été charmés de les entendre. On assure en même temps que cette étude exerce une heureuse influence sur les caractères.

Le soir, séance des plus intéressantes à l'Académie dirigée par les Dames Religieuses de la Charité, en présence d'un noinbreux auditoire composé d'Anglais et de Français. Parmi ces derniers nous avons remarqué l'Hon, jugé Dubuc, les Hon. MM. Prendergast et Bernier, MM. Prudhomme, Bertrand, Monchamp, Auger, Lecomte, etc., etc., etc.

Trois petites pièces dramatiques furent très bien jouées par les élèves, et la partie musicale du programme ne fut pas moins goutée.

Une cantate de bienvenue composée pour l'occasion fut parfaitement chantée par un chœur nombreux d'élèves; et six jeunes filles vinrent ensuite offrir des bouquets aux six évêques présents.

Le maire de Saint-Boniface, l'Hon. M. Prendergast monta alors sur l'estrade, et lut au nom des citoyens une adresse de bienvenue aux évêques et à leurs compagnons de voyage. Nous regrettons beaucoup de n'avoir pu nous procurer le texte de cette œuvre littéraire vraiment remarquable. Il est très difficile de faire sortir des cartons de M. Prendergast les jolies choses qu'il y tient cachées.

Mgr l'Archevêque d'Ottawa répondit en quelques mots bien appropriés à la circonstance; et Mgr Laflèche lui succèda.

Il fit ressortir le contraste entre ce qu'il voyait aujourd'hui et l'aspect que présentait le pays quand il le vit pour la première fois il y a 48 ans. Il encouragea les catholiques et la race française à avoir confiance dans l'avenir, et comme gage d'espérance il leur rappela cette grande parole: Si Deus pro nobis quis contra nos, si Dieu est pour nous qui sera contre nous?

Le lendemain, 20 mai, nouvelles réceptions et nouvelles fêtes.

Dès 9 heures du matin, grande réunion à l'Académie dès Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Chant, musique, adresse et réponses, tout contribua à nous donner le spectacle de la réception la plus agréable et la plus distinguée.

Au sortir de ce couvent qui est très bien tenu, le Lieutenant-Gouverneur nous attendait, entouré de son état-major. Il a une belle résidence, et il nous reçut avec beaucoup de dignité, mais aussi avec une graude cordialité. Madame Shultz et madame Dubuc rivalisèrent en même temps de grâce et d'amabilité pour augmenter le charme de cette réception.

La jolie église de Sainte-Marie nous ouvrit ensuite ses portes pour une réception quasi-académique.

L'orgue nous accueillit d'abord pompeusement ; puis

mademoiselle Barrett, qui a' une très belle voix, nous chanta un Ave Maria pathétique et suave.

Nous étions tous rangés dans le chœur de l'églisé, formant un hémicycle, le dos tourné à l'autel dont on avait enlevé le Saint-Sacrement, et la foule des citoyens remplissait la nef.

Alors M. J. K. Barrett, l'éminent écrivain du Manitoba Free Press, s'avança jusqu'au pied des gradins du sanctuaire et lut au nom des catholiques de Winnipeg une adresse vibrante d'émotion.

Il rappela que les premiers missionnaires venus dans cette région du Canada y avaient été envoyés par l'évêque de Québec, alors que le diocèse de ce nom s'étendait de l'Atlantique au Pacifique.

Il paya un juste tribut d'éloges à l'un des plus intrépides de ces apôtres d'autrefois, Mgr l'évêque des Trois-Rivières, dont les glorieuses infirmités témoignent encore de son zèle et des misères endurées dans ses missions.

Il exprima toute l'affection et la reconnaissance de ses concitoyens pour les RR. PP. Oblats de Marie Immaculée et leurs infatigables labeurs, et pour l'archevêque illustre qui les dirige.

Enfin il trouva des paroles émues de gratitude pour les sympathies et l'appui moral que les catholiques de la province de Québec, ont toujours donnés à leurs frères du Manitoba dans leurs épreuves, et spécialement dans leur lutte récente sur le terrain des écoles séparées.

Mgr l'Archevêque d'Ottawa répondit en Anglais, et il le fit avec une vraie éloquence. J'ai entendu dans différentes circonstances d'excellents discours de Mgr Duhamel. Il parle avec une rare correction l'anglais et le français. En même temps, il est toujours prêt, toujours digne, jamais inférieur à la circonstance. Il sait ce qu'il convient de dire, et il ne dit que ce qu'il veut dire.

Mais à l'église de Sainte-Marie il s'éleva jusqu'à l'éloquence, et tous ses compatriotes Canadiens-Français étaient fiers de lui.

Ecoutez ces accents dignes des grands orateurs.

"Catholiques de Winnipeg, vous avez suivi la direction de l'Eglise, notre mère, et vous avez droit à mes cloges. Vous avez suivi les règles qu'elle trace en matière d'éducation, et vous méritez l'admiration non seulement de vos frères catholiques qui viennent vous visiter, mais de ceux mêmes qui ne partagent pas vos croyances, pour peu qu'ils aient du cœur et l'amour de leurs enfants.

"On peut faire des lois contraires à la justice; mais ces lois ne prouvent qu'une chose: c'est qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas les véritables intérêts du pays dans lequel ils vivent.

"On peut faire des lois injustes et tyranniques à l'égard de ce grand corps religieux qui est accoutumé à la persécution; mais ces lois ne diminueront pas le nombre des adorateurs au pied des autels de notre sainte religion.

"On peut faire des lois qui rendront plus difficile aux catholiques l'accomplissement de ce devoir sacré qui les oblige à donner une éducation catholique à leurs enfants; mais ces lois seront impuissantes à supprimer cet enseignement indispensable. S'il leur faut payer à la fois une taxe pour le soutien des écoles publiques et une autre taxe pour le maintien de leurs écoles catholiques, ils auront assez de zèle et de dévouement pour le faire.

"Mais quand la constitution leur donne le droit de ne payer qu'une seule taxe et d'avoir leurs écoles séparées. ils sauront combattre comme des hommes, avec la tenacité des vrais chrétiens, et ils poursuivront la lutte aussi loin et aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour remporter la victoire.

"Il y a une foule de gens qui ne comprennent pas le véritable esprit qui anime les catholiques. Ils s'imaginent que nous devons être satisfaits, du moment qu'ils nous permettent de bâtir des églises pour y adorer Jésus-Christ et y prêcher sa doctrine. Mais non, il est d'autres temples, qui ne sont pas composés de pierres et de briques et que Dieu veut posséder sur cette terre: temples vivants qui lui appartiennent et qui ne sont autres que nous-mêmes.

"Voilà surtout les temples que nous sommes tenus d'édifier, et que nous avons à cœur de défendre. Que les ennemis de notre foi nous enlèvent le droit de bâtir des églises, qu'ils démolissent celles que nous avons construites, et nous n'en continuerons pas moins defaire de nos enfants, par l'éducation chrétienne que nous leur procurons, des temples vivants du Très-Haut!...."

Nous ne pouvons reproduire tout ce discours qui fut prononcé d'une voix chaude et vibrante.

Pour reconnaître les généreux efforts des catholiques de Winnipeg, et leur courageuse résistance dans la question des écoles, l'orateur ajouta en terminant qu'il voulait spécialement honorer dans cette circonstance celui qui avait été leur organe, et qui depuis longtemps défendait si vaillamment leurs droits dans la presse.

Tous les yeux se fixèrent sur M. Barrett, et Mgr l'archevêque d'Ottawa, faisant un pas vers lui déclara solennellement en sa qualité de chancelier apostolique de l'Université d'Ottawa qu'il lui conférait le titre de Docteur en Droit de cette université.

Des applaudissements universels accueillirent cette déclaration et la remise du diplôme. Car il n'y a qu'une voix au Nord-Ouest, et dans tout le Canada, pour reconnaître le mérite exceptionnel de M. Barrett.

C'est un polémiste des plus remarquables, un écrivain de grande allure et d'une verve inépuisable. A mon avis, son journal-peut avoir des égaux, mais n'a pas de supérieur dans toute la Puissance du Canada.

Cette imposante cérémonie fut suivie d'un diner somptueux chez le Recteur de l'église de Sainte-Marie, le R. P. Fox, de la congrégation des Oblats.

Les appétits étaient aussi ouverts que les cœurs, le menu, préparé à l'hotel Clarendon, était délicieux, et le service avait un charme particulier, puisqu'il était fait par des Dames de la ville.

Vers les 3 heures P. M. nous étions tous de retour à la gare, et nous nous séparions à regret des hôtes sympathiques qui nous avaient donné une si large et si cordiale hospitalité.

### IX

#### LE GRENIER DU CANADA

Joli mot d'un Irlandais. — Octrois gratuits de terres. — Qualité du sol. — Colonisation du Manitoba. — Une grande faute des Canadiens Français.

On raconte à Winnipeg l'anecdote suivante.

Un colon irlandais venait d'y arriver dans l'intention de se fixer au Manitoba. Malgré la pluie qui tombait depuis deux jours notre homme avait dû circuler un peu dans la ville, et quand il revint à la gare du Pacifique il ressemblait aux marcheurs en raquettes, tant ses bottes avaient pris des dimensions démesurées. Ceux qui connaissent la boue de Winnipeg n'en seront pas étonnés: c'est une véritable glue qui vous tient par les pieds, et qui semble avoir le dessein de vous empêcher d'aller plus loin. C'est peut-être à cela que Winnipeg doit son accroissement rapide de population.

- Well, Pat, lui demanda un de ses amis, what news in town?

Good news indeed! I have already a homestead in one foot and a pre-emption in the other!

S'il est incontestable que le sol de Winnipeg s'attache ainsi fortement aux pieds du colon, il est également certain que le colon sérieux et qui entend son métier s'attache bien vite aussi à ce sol plantureux qui ne demande qu'à produire et dont la fécondité est inépuisable,

On sait que par homestead il faut entendre l'octroi gratuit d'un lot de terre mesurant cent soixante acres, et par pre-emption, le droit d'être préféré à tout autre acheteur, au prix offert par ce dernier, pour un autre lot choisi et retenu par le colon, propriétaire d'un homestead.

Il va sans dire que ces avantages ne sont accordés au colon qu'à certaines conditions d'habitation et d'exploitation effective; car le but du gouvernement est d'encourager la colonisation, et non la spéculation.

Mais aujourd'hui nous croyons que dans la province de Manitoba il ne reste guère de terres avantageusement situées, qui puissent être octroyées gratuitement. Sans doute, il y en a encore dans les endroits éloignes des centres et des chemins de fer, et ces terres sont tout aussi bonnes que celles qui sont en exploitation; mais la difficulté des communications et l'éloignement en diminuent la valeur, et il vaut mieux, quand on a

quelque argent, acheter une terre dans le voisinage des centres ou des chemins de fer.

Car il est encore possible d'acquérir à bon marché des terres très bien situées dans le Manitoba, et la fertilité de ces terres ne peut plus être misè en doute.

Est-ce à dire qu'il n'y ait ici aucun avenir pour celui qui n'a aucun capital? Une telle conclusion serait une grave erreur.

L'émigrant laborieux èt actif trouvera facilement de l'emploi, et des gages plus élevés ici que dans les provinces de l'Est. S'il veut travailler et s'il est économe, il pourra prendre un homestead, et travailler chez ses voisins pour gagner l'argent nécessaire à son installation.

Naturellement, dans ce cas, les débuts seront lents et difficiles; mais enfin, avec du courage, de la persévérance et du temps cet émigrant finira par devenir propriétaire d'une terre qu'il n'aurait jamais eu les moyens d'acquérir dans l'Est.

On me dira peut-être qu'il pourrait tout aussi bien obtenir un homestead, et s'y établir dans les provinces de l'Est. Mais il y a ces deux différences: 1º qu'ici le salaire qu'il recevra sera plus élevé; 2º que dans l'Est il lui faudra défricher sa terre, tandis qu'il la trouvera ici toute prête à la culture. Mème après un premier labour — qu'on appelle ici le cassage de la prairie — il pourra ensemencer avec avantage; et après deux

labours sa terre sera aussi bien préparée à recevoir la semence que dans les terres cultivées depuis longtemps.

Ce que nous disons ici de l'émigrant qui vient des provinces de l'Est s'applique a fortiori à celui qui vient d'Europe, où la terre coûte très cher et où les impôts sont très lourds.

L'éloge du Manitoba comme pays agricole n'est plus à faire. Les chiffres toujours croissants de ses étonnantes productions sont aujourd'hui connus du monde entier. Personne n'ignore que sa récolte de blé en 1891 s'est élevée à vingt-cinq millions de minots.

Aussi cette province est-elle entrée dans une voie de prospérité sans exemple. Déjà les chemins de fer la sillonnent en tous sens pour transporter ses céréales, et des villes surgissent partout autour de vastes élévateurs.

Outre les villes échelonnées sur les voies ferrées, il y a au Manitoba un grand nombre de paroisses dans lesquelles s'est distribuée la population de race française. Le colon de la province de Québec y retrouve, un centre anologue à celui qu'il a quitté, un groupe d'agriculteurs possédant une église et des écoles.

Saint-Norbert, Saint-Léon, Saint-Alphonse, Saint-Laurent, Lourdes, Sainte-Anne, le Lac des Chêne, Saint-Malo, La Grande Clairière, et plusieurs autres centres sont peuplés de Français, de Belges, de Canadiens-Français et de Métis français. D'après les rapports officiels du Manitoba, environ 20,000 colons y seraient arrivés en 1892, sans compter ceux qui sont allés s'établir dans les Territoires; et l'agence du Pacifique à Winnipeg aurait vendu dans cette année seulement (1892) 390,000 acres de terre, à des prix divers formant un total de \$1,300,000.

Malheureusement pour notre race, elle ne compte presque pas dans ce large flot d'émigration. L'immense majorité des émigrants est anglaise.

Le Canadien-Français est pourtant le meilleur colon du monde, et nous sommes convaincus qu'il aurait pu fonder des colonies florissantes dans cette terre promise du cultivateur.

Je dirai franchement mon opinion; nous, habitants de la Province de Québec, avons eu bien tort de ne pas prendre il a dix ans et plus, tous les moyens possibles pour diriger de ce côté un fort courant d'émigration de nos compatriotes. Il y a certainement ici un pays très riche et d'un grand avenir dont nous aurions pu nous emparer au grand avantage de notre race et de ses futures destinées sur ce continent.

Il sera toujours temps pour nous de coloniser le nord de notre province, qui n'est un objet de convoitise ni pour les Anglais ni pour les Américains. Mais il était extrêmement important au point de vue national de verser ici, au cœur de la Confédération, une forte proportion de sang français.

Si nos compatriotes qui ont émigré aux Etats-Unis depuis quinze ans avaient pris la route du Manitoba, ils seraient aujourd'hui dans cette province une puissance avec laquelle il faudrait compter, et qui serait peut-être maîtresse de l'avenir. On n'y verrait certainement pas se produire cette espèce de persécution qui menace aujourd'hui-l'élément français.

Nous avons eu tort au point de vue national, et nous avons eu tort au point de vue des avantages matériels. Grâce à notre apathie, et à notre courte vue, les autres origines ont déjà accaparé ce qu'il y, a de meilleur et de plus avantageux ici. Suivant notre hàbitude, nous arriverons trop tard, et il nous faudra bien des années pour, acquérir ici la position que nous devrions y occuper, et que nous aurions pu facilement prendre.

Cependant ce qui est difficile n'est pas perdu, et je crois que nous devrions, sans plus tarder, nous mettre tous à l'œuvre. Sans doute il faudrait agir avec discrétion, intelligence et mesure, mais il faudrait agir.

C'est à la classe dirigeante qu'il appartient de crécer ce mouvement. Evêques, prêtres, hommes politiques, et tous ceux qui exercent quelqu'influence sur l'opinion devraient se concerter sur les moyens à prendre pour diriger vers le Manitoba (sans négliger les intérêts de la province de Québec) un courant d'émigrants appartenant à notre race.

Un tel mouvement opéré dans toutes les conditions

de sécurité que la prudence devra suggérer me semble éminemment désirable, et ses résultats dans l'avenir seraient précieux.

Je n'insiste pas d'avantage pour le moment, et je ne dis pas tout ce qu'il y aurait à dire afin de n'éveiller aucune susceptibilité. Mais je caresse encore un rêve qui ne semble pas irréalisable : c'est qu'un jour les campagnes du Manitoba, et peut-être quelques petites villes, seront françaises, et se relieront à la province de Québec par une zone de même race occupant le nord de la province d'Ontario.

Qu'on me comprenne bien! Il ne peut être question de créer ce mouvement migratoire parmi ceux qui réussissent à gagner leur vie dans notre province. Mais il faudrait l'organiser de manière à diriger à la fois vers l'Ouest canadien ceux qui s'en vont aux Etats-Unis, et ceux qui y sont déjà depuis quelques années et qui n'y réussissent pas.



### DE WINNIPEG A PRINCE ALBERT

Portage la Prairie — Carbery — Brandon — Regina — En route pour Prince Albert. — Histoire du vieux Pasquaw. — Saskatoon. — Duck Lake. — Batoche.

En sortant de Winnipeg nous avons sous les yeux, se déroulant jusqu'à la limite de l'horizon, l'immense paronama des prairies. Mais jusqu'à un endroit appelé Poplur Point, à 40 milles Ouest de Winnipeg, la culture fait défaut — les terres appartenant à des spéculateurs, qui attendent sans doute pour vendre que la hausse extrême se produise.

Après Poplar Point s'étendent de chaque côté de la voie des fermes immenses. Des maisons assez rares, des granges plus rares encore, mais des champs de blé et d'avoine à perte de vue, dans lesquels les grains ne font que sortir de terre.

Nous sommes au 20 mai, et la température est très belle. Du côté sud, au loin, l'œil se repose sur une ligne de bois verts qui indique les bords de la rivière Assiniboine, et qui tantôt se rapproche et tantôt s'éloigne du chemin de fer.

Au Portage-la-Prairie la voie ferrée et la rivière se rapprochent, et un autre chemin de fer, le Manitoba et Northwestern, se dirige d'ici vers Prince-Albert, avec des embranchements qui atteindront Rapid City et Shell River. Il y a ici de grands moulins à farine, des élévateurs et plusieurs manufactures.

Portage-la-Prairie est déjà une ville relativement importante et deviendra certainement une des plus florissantes du Manitoba, parce qu'elle est au centre d'une des régions agricoles les plus fertiles du monde.

Lors de mon passage ici l'année dernière (1891), la récolte commençait, et c'était merveilleux de voir onduler sous nos regards une mer sans limites de blonds épis. Qu'elle était belle la prairie drapée dans ce riche manteau d'ôr, qui ruisselait au soleil et ondulait sous la brise!

Quelques semaines après, je lisais dans un journal que le mouvement des grains était commencé dans les vastes greniers de Portage-la-Prairie; que ses nombreux élévateurs y recevraient 12,000 à 15,000 minots de bled par jour; de long files de waggons, chargés de ce fruit précieux de notre sol, s'alignaient aux alentours des élévateurs, et l'on annonçait qu'en un seul jour les trains du Pacifique avaient amené à Portage-la-Prairie

92 chars remplis de froment. Les prix variaient de 75 à 78 centins par minot.

On dira peut-être que ce prix est bien peu de chose. Mais c'est relatif; et pour connaître les profits réalisés, il faut tenir compte de la quantité et du coût de la production. Si la production est de 40 à 50 minots par acre, et si le prix de revient est de 25 à 30 centins par minot, les profits sont magnifiques, n'est-ce pas? Or, ce sont précisément les chiffres moyens qu'on me donne lei.

At 50 milles ouest de Portage-la-Prairie s'élève une autre ville au milieu d'immenses champs de blé : c'est Carberry. On y voit déjà trois églises, cinq élévateurs, des écoles, un journal, des magasins, des manufactures, trois hôtels, deux bouchers, deux boulangers, trois médecins, deux libraires, et la ville est éclairée à la lumière électrique.

La quantité de grains entassée dans les élévateurs de Carberry l'année dernière (1891) a atteint le chiffre d'un million de minots. Les terres de 160 acres s'y vendent \$1,000 à \$4,000, suivant leur location et leurs améliorations.

A partir de la station suivante il se produit une dépression assez sensible dans la prairie, et nous descendons la pente de la vaffee ou coule l'Assimiboine. Bientôt nous traversons cette rivière sur un pont en fer, et de nombreux élévateurs qui bordent la voie ferrée nous annoncent le voisinage d'une ville importante. C'est Brandon, agréablement située sur une colline, et très bien bâtie.

Cette ville a un grand avenir. Le commerce de grains et de bestiaux y prend de vastes développements, et il s'étendra encore à mesure que s'allongeront les chemins de fer dont Brandon est le centre.

Un de ces chemins court vers le Nord-Ouest; un autre va relier Brandon à Morris, au Sud; un troisième atteint les mines de charbon de Souris, au Sud-Ouest.

Une dizaine d'élévateurs domine la ville, et plus de deux millions de minots de blé y ont été apportés en 1891.

Il s'y fait en même temps un grand commerce de billots d'épinette qui viennent des forêts du Nord par l'Assiniboine et qui sont sciés et vendus par les grandes scieries de M. Christie, à une petite distance de la gare.

Je ne puis que mentionner en courant ces villes florissantes, et je passe sous silence bien des stations qui seraient dignes de mention.

Je ne décris d'ailleurs que les endroits que nous traversons. Mais que d'autres centres de population sont échelonnés le long de l'Assiniboine et des lignes de chemin de fer au Sud et au Nord de la voie principale!

Quand nous quittons Brandon il fait nuit, et quoique nous retardions encore nos montres d'une heure nous n'y voyons plus.

Mais, au retour, nous avons pu voir plusieurs des petites villes qui grandissent à l'ouest de Brandon, et nous avons surtout remarqué Oak Lake, Virden, Elkhorn et Moosomin. Ce sont autant de centres agricoles pleins de promesses pour l'avenir. Moosomin est la première ville importante de l'Assiniboia.

Quand nous avons traversé Broadview, Grenfell, Wolseley et Qu'Appelle, il y avait longtemps que nous dormions profondément.

C'est le calme et le silence qui nous réveillèrent. Notre palais roulant était seul sur une voie d'évitement, et le train régulier avait continué sa route sur ses rails interminables. Nous étions à Regina, capitale des Territoires du Nord-Ouest.

On nous y attendait, et nous trouvâmes un solide déjeuner dans un des hôtels voisins de la gare. Puis, nons nous réinstallons dans notre cher Canton, qu'une locomotive vient d'accrocher, et tournant le dos à Regina nous filons vers le nord.

Bientôt nous nous enfonçons dans une étroite vallée, arrosée par une branche ou un affluent de la rivière Qu'Appelle. Quelques fermes et de rares troupeaux nous apparaissent de distance en distance.

A une vingtaine de milles la voie se bifurque. La ligne de droite court directement vers le Grand Lac, qui a 60 milles de long, 2 à 4 milles de large, et sur lequel navigue un bateau.

Ce serait la voie la plus courte pour se rendre à Prince-Albert; mais au-delà du Grand Lac la terre est peu favorable à la culture, dit-on; et l'on a calculé qu'il serait plus avantageux de décrire un grand arc à l'ouest pour atteindre la Saskatchewan du Sud, la traverser, et courir ensuite vers l'rince-Albert entre les deux rivières Saskatchewan.

La prairie n'est guère plus accidentée à mesure que nous avançons vers le Nord, et les spectacles qu'elle offre à nos regards sont toujours les mêmes.

En étudiant la carte du pays, j'aperçois un carré rose, indiquant une réserve sauvage, et qui se nomme Pasquaw Band. J'interroge Mgr Taché — qui voyage avec nous depuis Winnipeg — et il me raconte l'histoire suivante.

Pasquaw est le nom d'un chef sauvage qui vivait ici il y a quelques années. Le R. P. Hugonard avait entretenu avec lui des relations plus ou moins fréquentes, et le vieux chef, qui était resté païen, lui avait dit : si tu apprends jamais que je suis malade viens me voir.

Un jour, le vieux Pasquaw se sentit mourir, et il fit avertir le zélé missionnaire qui se hâta d'accourir.

Mais il trouva auprès du malade ses trois femmes, et quelques-uns de ses guerriers, qui se montrèrent fort irrités de voir arriver le prêtre. Les femmes surtout ne voulaient pas lui permettre d'approcher du malade, et lui répètaient sur tous les tons "va-t-en", avec des regards et des grimaces qui manquaient complètement d'attrait. Les guerriers le regardaient aussi d'un fort mauvais œil.

Mais le missionnaire laissait passer les injures, s'humiliait devant les menaces, et attendait patiemment que le vieux chef pût imposer son autorité, et le faire respecter par son entourage. De temps en temps le moribond paraissait se ranimer, et en entendant les imprécations et les paroles menacantes de ses femmes, il faisait signe au missionnaire de ne pas s'en aller.

Le courageux missionnaire passa ainsi deux jours et deux nuits, priant en silence, et souffrant du froid et de la faim, attendant l'heure de Dieu.

Est-ce que Dieu pouvait abandonner cette âme qui l'avait appelé? Est-ce qu'il n'entend pas des profondeurs de l'infini l'humble soupir que l'enfant des bois pousse vèrs lui du fond de son wigwam?

L'heure de Dieu vint enfin. Le troisième jour (c'est le troisième jour que le Christ ressuscita!) le malade fit un effort, s'assit sur sa couverte et dit à l'homme de la prière qu'il voulait être baptisé.

Les femmes se précipitèrent sur lui, le recouchèrent et voulurent éloigner le prêtre. Mais alors un des guerriers s'interposa et interrogea le moribond.

Quand ses réponses fermes et nettes l'eurent convaincu que le vieux chef voulait résolûment recevoir le baptême, il éloigna les femmes et dit ou missionnaire de faire ce que Pasquaw demandait.

Le prêtre adressa alors la parole au vieillard. Il lui rappella les principales vérités de notre religion, et les merveilleux effets du sacrement qu'il allait recevoir. Tout en l'exhortant ainsi, le missionnaire réchauffait dans ses mains une fiole qu'il avait apportée, et dans laquelle l'eau s'était congelée.

A mesure que la glace fondait, l'âme de Pasquaw s'attendrissait. Son vieux cœur, que les glaces de l'âge et les affres de la mort avaient envahi, s'embrasait à l'approche du vrai Dieu; et quand l'eau sainte du baptême arrosa son front, de douces larmes coulèrent de ses yeux.

Quand la cérémonie fut terminée le P. Hugonard voulut se retirer. Mais alors les femmes s'y opposèrent.

— "Puisqu'il est maintenant à ton Dieu, lui dirent-elles, reste avec-lui jusqu'à la fin pour lui ouvrir la porte de l'autre monde et le présenter au Grand Maître de la Vie."

Le missionnaire se rendit à leur demande, et quand le malade paraissait le désirer il lui parlait de son Dieu. Le lendemain, le vieux Pasquaw, après avoir bien des fois baisé le crucitix rendit son âme au Créateur.

Son corps repose dans le cimetière de Qu'Appelle, et celle de ses femmes qui avait fait le plus d'opposition à son baptême va souvent visiter sa tombe. Elle s'y

accroupit dans l'herbe, et l'on dirait qu'elle prie. Que se passe-t-il alors entre l'âme du mort et celle de la malheureuse restée fidèle à son souvenir? Dieu seul le sait, comme seul il connait les voies par lesquelles ces deuxames se rejoindront sans doute dans un monde meilleur.

Nous avons troublé la paix d'une antilope qui paissait tranquillement dans un petit vallon où l'herbe était plus verte. Le sifflement de la locomotive l'a rendue folle de terreur, et elle a fait avec notre train une course échevelée, suivant une ligne parallèle à quelques centaines de pieds de la voie. Nous avons eu quelque peine à la dépasser, tant elle s'enfuyait avec agilité.

De temps en temps nous nous arrêtons à une gare isolée; mais aucune ville ni village ne s'élève encore sur cette voie nouvellement ouverte, jusqu'à ce que nous arrivions à Saskatoun. Ici, nos regards un peu fatigués de la prairie peuvent se reposer enfin sur de grands arbres dont les feuilles vert tendre ne font que s'ouvrir et sur une jolie rivière bordée de collines boisées.

C'est la Saskatchewan 1 du sud, qui se nommait autrefois la Fourche des Gros-Ventres, parce qu'une iribut de ce nom habitait les bords de la partie supé-

<sup>1 —</sup> Le vrai nom sauvage de cette rivière parait être Kisisktchiwan (courant rapide); et celui de la station devrait être
Misaskwotonin (petite poire). Du premier mot les Anglais
ont fait Saskatchewan, et du second Saskatoon.

rieure. Elle est le grand déversoir des eaux du territoire d'Alberta et d'une partie de l'Assiniboia. C'est elle que le chemin du Pacifique traverse à Medecine Hat, à 150 milles au sud-ouest de Saskatoon, et qui, à peu près à la même distance du côté nord-est, va rejoindre la Sascatchewan du Nord pour aller se déverser, dans le grand lac Winnipeg.

Trois heures de plus de chemin de fer, et nous arrivons à Duck Lake, le fameux Lac au Canard, où commencerent les hostilités dans la Rébellion de 1885. Un petit village est groupé auprès de la station, à quelques arpents du lac voilé d'un bouquet d'arbres au feuillage naissant.

Nous y stationnons une demie heure, et nous causons avec les gens de l'endroit venus à la gare pour saluer les évêques.

Je les interroge sur divers incidents de la Rébellion et spécialement sur Batoche qui est, à 8 ou 10 milles d'ici. Les récits qu'ils me font sont tristes et je crois qu'il yaut mieux ne pas les reproduire; car s'ils sont véridiques le soleil de Batoche n'a pas été aussi brillant que celui d'Austerlitz.

Quand nous arrivons à Prince-Albert il fait nuit. Le quai de la gare est encombré de curieux; mais nous ne sortons pas de notre hôtel Canton, et chacun se retire dans ses appartements avec un besoin de sommeil très prononcé.

## XI

#### A PRINCE-ALBERT.

Paysage. — La ville et la rivière. — La messe au Couvent. — Le diner. — Discours de Mgr Pascal et de Mgr Taché. — Bénédiction de la pierre apgulaire de la cathédrale. — Sermon du Rév. P. McGuckin.

C'est dimanche, 22 mai 1892; et c'est le soleil entrant à pleine fenêtre dans ma chambre qui m'a réveillé. Oh! me suis-je dit, en ouvrant les yeux, le soleil est matinal dans ces contrées du Nord! Il reprend le temps perdu pendant l'hiver! Je n'ai pas entendu le moindre bruit dans mon château mobile... Tout le moinde dort sans doute, et le soleil a beau se hâter, il n'avance pas les affaires.

Je me lève, j'ouvre la porte de mon state-room: la maison est vide! Tout le monde est déjà sorti. Comme ces prêtres sont matineux, comparés aux hommes du monde!

En réalité, il est à peine 7½ heures A. M.; mais tous ces dignes évêques, religieux et prêtres ont des prières

et des messes à dire avant de déjeuner, et pour peu que je me hâte, moi profane, j'ai quelque chance de les trouver à table.

Tout en faisant ma toilette, je jette un coup d'œil au dehors: le paysage a changé d'aspect. Ce n'est plus la prairie déroulant à perte de vue les plis onduleux de son écharpe verte. D'un côté c'est une colline que des arbres ombragent, et que de jolies villas couronnent, cachant à demi leurs toits rouges dans la verdure printamuère des feuilles qui s'ouvrent. De l'autre côté, c'est la ville avec son joli couvent, ses grands magasins, ses hôtels, ses constructions de tous genres; et au-delà c'est la Saskatchewan du nord, roulant ses flots jaunâtres, baignant à droite la grande rue de Prince-Albert et à gauche les grandes forêts qui s'échelonnent en ampliyathéatre et vont se confondre avec les nuages du ciel.

Toute cette nature rit gaiment au soleil, qui l'a tant négligée depuis quelques mois, mais qui lui revient enfin et qui va la féconder de ses caresses. Tout renait, tout embaume, tout s'épanouit sous ses rayons. L'âme de la terre s'émeut au retour du printemps et se remet à chanter son hymne éternel au Créateur. Benedicat terra Dominum; laudet et super exaltet eum in secula!

Une rue spacieuse me conduit de la gare au bord de la rivière. La falaise, haute de quinzes à vingt pieds. forme une longue ligne droites et un large boulevard

bordé d'un trottoir. C'est la grande artère commerciale de Prince-Albert, et toutes les boutiques, dont plusieurs fort élégantes, font face à la rivière. C'est vraiment un joli coup d'ail, et une promenade que bien des grandes villes auraient raison d'envier.

Ce qui en relève encore la Beauté c'est l'épais rideau de verdure qui couvre toute la rive nord de la Saskatwan, et dont les plis avancés se prolongent de colline en colline jusqu'à l'extrémité de l'horizon.

La rivière est profonde et ses flots sont rapides. Elle a encoré une course si longue à faire qu'elle n'a pas de temps à perdre; et elle se hâte, comme si les 700 à 800 milles qu'ellé vient de parcourir ne l'avaient pas fatiguée.

La maison des missionnaires, qui, depuis un an, est devenue un évêché, est loin d'avoir l'aspect d'un palais.

Mais Mgr Pascal a le cœur beaucoup plus grand que son logement, et il nous reçoit avec une affabilité onctueuse et distinguée. Ajoutons que sa chapelle qui est sa seule église, prend la moitié de sa maison.

C'est au couvent que la table est mise pour nous, dans un réfectoire aussi large que bien garni. Il est sous la direction des Religieuses qui se nomment les Fidèles Compagnes de Jésus, Faithful Companions of Jesus; et comme leur costume est horrible quelques malins les appellent frighful companions.

Franchement, je dois avouer que les dignes femmes ont un costume qui ne leur aide pas à plaire, et qu'en homme du monde un peu léger peut-être j'en ai éprouvé tout d'abord une espèce de prévention.

Mais quelques instants de conversation ont suffi pour me faire apprécier les hautes qualités qui les distinguent. Une de celles que j'ai vues venait de France, et les autres sont venues d'Angleterre. Elles sont fort instruites, bien élevées, distinguées, pleines de zèle et de dévouement.

Elles ont donné aux visiteurs l'hospitalité la plus large et la plus aimable; et nous avons tous admiré leur couvent, qui est une belle construction en briques blanchies et qui commande une vue pittoresque de la ville, de la rivière et des forêts du nord.

Dans leur chapelle qui est spacieuse fut d'abord célébrée une messe pontificale avec une grande solennité, et nous entendîmes un éloquent sermon de Mgr l'évêque des Trois-Rivières.

Un peu après midi, les Dames Religieuses nous firent servir un excellent diner; et, quand vint le dessert, Mgr Pascal qui présidait se leva, et lut à ses hôtes avec une modestie touchante une suave adresse de bienvenue que nous allons résumer:

"La visite de si hauts dignitaires de l'Eglise et de tant de prêtres vénérés est pour nous à la fois un grand honneur et une grande joie. Elle sera une date mémorable et une belle page dans les annales de l'église naissante de la Saskatchewan. "Mais je ne puis vous dissimuler ma confusion et ma peine de recevoir fant de grandeurs dans ma pauvreté, et je suis tenté de vous demander, comme le Divin Maitre à ceux qui étaient allés saluer le saint Précurseur au Désert: Quid existis videre? Qu'êtesvous donc venus voir ici?

"Evêque sans église, et prince sans palais, je ne puis vous offrir que la modeste chapelle de l'apôtre et l'humble toit du missionnaire. Mais pourquoi rougirais-je de la pauvreté de mon épouse, quand la sainte pauvreté fut le vêtement de gloire de notre Rédempteur, l'héritage des apôtres, et le levier puissant de l'évangélisation apostolique?

"D'ailleurs, il est un sentiment qui absorbe tous les autres en un jour comme celui-ci. C'est le bonheur de vous voir au milieu de nous, vénérés seigneurs, et vous surtout bien-aimé métropolitain, dont le nom est si populaire parmi les peuplades de ces immenses contrées.

"C'est bien vous, Monseigneur, qui, avec le vénérable évêque des Trois-Rivières, avez eu au printemps de votre carrière apostolique l'honneur et le mérite de répandre la semence de la foi dans les diverses missions de ce vicariat de Prince-Albert. En vous rendant ici trainés par la vapeur, vous reconnaissez après quarante ans la rivière et le sentier que votre pirogue et vos

raquettes sillonnèrent au prix de fatigues, de privations et de peines dont Dieu seul connaît le nombre.

"A vous tous donc, et à chacun de vous, Vénéres Prélats, dignes prêtres et Religieux, à vous vieil apôtre du Nord-Ouest et organisateur de ce grand pélerinage, à vous tous bienvenue et reconnaissance.

"L'empreinte de vos pieds restera sur les rivages de la Saskatchewan, et votre pieux souvenir demeurera gravé dans nos cœurs..."

Monseigneur Taché fit à cette adresse une réponse que nous regrettons vivement de ne pouvoir reproduire.

Ce fut l'improvisation la plus émue, la plus pathétique; la plus vibrante que nous ayons jamais entendue. Elle ne dura pas plus de trois minutes, et j'aie été absolument incapable, quand j'ai voulu la noter quelques heure après, d'écrire exactement ce qu'elle contenait. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle était admirable et qu'elle est sortie de son cœur comme un jet de flamme avec de larmes dans la voix, et des mots que lui-même j'en suis convaincu n'aurait pu retrouver une heure après.

Tout ce que j'ai pu me rappeler c'est que cette improvisation brûlante était un commentaire tout spontant de la répouse de Jésus-Christ à la question que luimême avait posée à ses disciples : qu'êtes-vous donc allés voir au-désert ? Quid existis videre ? - "Un prophète? répondait Mgr Taché; oui, jo-

vous le dis, et plus qu'un prophète; car c'est un apôtre que nous sommes venus voir et un précurseur du règne de Jésus-Christ dans cette solitude ignorée du monde. C'est un fils né de la femme, comme Jean-Baptiste, mais qui a tout sacrifié, tout abandonné comme lui, et qui pour patrie a choisi le désert et pour famille les sauvages enfants des prairies et des bois.

"Ah! nous comprenons votre joie en ce jour, Monseigneur; mais elle est une bien faible compensation aux amertumes de l'exil, aux tristesses de l'isolement, aux douleurs et aux fatigues de l'apostolat.

"Tout missionnaire dans ces contrées peut direcomme l'apôtre des nations: "une carrière immense est ouverte devant moi," et c'est au prix de tous les dévoûments qu'il achète les joies spirituelles que la l'rovidence lui répartit de temps en temps.

"Réjouissez-vous, Monseigneur; car les semences que vous jetez en terre sont en pleine germination. Que dis-je? Il en est déjà qui portent leurs fruits, et le jour viendra où vous pourrez dire comme Saint-Paul: "J'ai sujet de me glorifier près de Dieu dans le Christ Jésus...."

Le diner s'acheva au milieu des rires et des gais propos des convives, parmi lesquels se trouvaient plusieurs des hommes les plus marquants de Prince-Albert, et notamment l'Hon. M. McGuire, l'un des juges de la Cour Suprême au Nord-Ouest, le maire de la ville et le député à l'Assemblée Législative des Territoires.

Vers les 3 heures P. M., une foule considérable était réunie autour d'une estrade, élevée à quelques arpents du couvent, sur le site choisi pour la cathédrale dont la première pierre devait alors être posée et bénie.

Trois adresses furent d'abord présentées aux évêques qui avaient pris place sur l'estrade, et Mgr l'archevêque de Saint-Boniface répondit en anglais et en français, avec un à propos et, une chaleur qui nous captivent toujours.

Cette fois, ce fut la note guie qui domina dans ses improvisations, et il raconta des épisodes de ses premiers voyages à Prince Albert qui faisaient bien ressortir les contrastes avec le spectacle que nous avions sous les yeux.

Des psaumes et des hymnes furent ensuite chantés, suivant le rituel de l'Eglise, et le Rév. l'. McGuckin, recteur de l'Université d'Ottawa fit le sermon de circonstance.

Il est bien rare, je crois, qu'une réunion de touristes aussi peu nombreuse compte autant d'orateurs éminents.

Mgr Taché et Mgr Laflêche sont connus. J'ai parlé précédemment de Mgr Duhamel. Mgr Brondel, évêque d'Helena, dont j'aurai à vous parler plus tard, est fort cloquent et parle également bien le français, l'anglais et le chinook

A. Prince-Albert, un autre orateur se révéla parmi nous, et fit un remarquable sermon. Il fallut lui faire violence; car sa modestie le tenait toujours à l'écart. Mais il dut obéir à son Supérieur hiérarchique, et cet acte d'obéissance lui valut un succès oratoire.

Domus mea domus orationis, ma maison est une maison de prière. Tel est le texte que le R. P. McGukin paraphrasa, avec une élégance sobre et une chaleur communicative.

Notons seulement quelques unes de ses idées que nous avons retenues :

"Cette parole divine, que j'ai prise pour texte, ne s'appliquait, quand elle fut prononcée, qu'au temple de Salomon à Jérusalem. C'était alors le seul temple du vrai Dieu dans l'univers.

"Mais aujourd'hui les temps-prédits par le prophète Malachie sont depuis longtemps en voie d'accomplissement, et les maisons de Dieu se multiplient presque à l'infini du Levant au Couchant.

"Sans sortir de ce vaste et beau pays que vous habitez, quels changements se sont opérés depuis quelques années! Avec quelle rapidité le culte du vrai Dieu s'y est étendu et propagé!

" Ce n'est qu'après trois siècles de luttes que le Chris-

tianisme est sorti des Catacombes. Mais dans ces immenses territoires, où naguère encore le nom du Christ était inconnu, il a suffi de quelques années pour que ce nom soit partout adoré, au bord des lacs et des rivières à travers les prairies et les montagnes.

"Partout où se groupent des chrétiens autour d'un paêtre s'élèvent des temples où le vrai Dieu est adoré. Et vous aussi, chrétiens de Prince-Albert, vous voulez que le Christ ait sa maison au milieu des vôtres; et c'est ici que vous viendrez désormais lui adresser vos prières et lui offrir des sacrifices.

"Les premiers sacrifices que vous lui offrirez seront vos généreuses souscriptions; car il faut de l'or pour construire ce temple, et si vous voulez que Dieu se plaise à habiter parmi vous faites lui une demeure digne de lui.

"Il saura bien vous indemniser de vos sacrifices, et c'est ici que vous viendrez chercher des consolations. C'est à ce lien que se rattacheront tous les meilleurs souvenirs de votre vie. C'est ici que vous ferez baptiser vos enfants, que vous marierez vos filles. C'est ici que vous goûterez les vraies joies: Brati qui habitant in domo tud, Damine!..."

Après la bénédiction, plusieurs de nos amis firent une course en voiture le long de la rivière, dans les rues de la ville, et sur la belle colline où s'élèvent les casernes de la Police montée, le Palais de Justice et quelques jolies résidences.

Après le souper, vêpres solennelles chantées par Mgr Hamel, et très beau sermon par Mgr l'archevêque d'Ottawa.

Vers les 10 heures, nous avions presque tous regagné notre domicile, je veux dire notre Canton, enchantés de tout ce que nous avions vu et entendu.

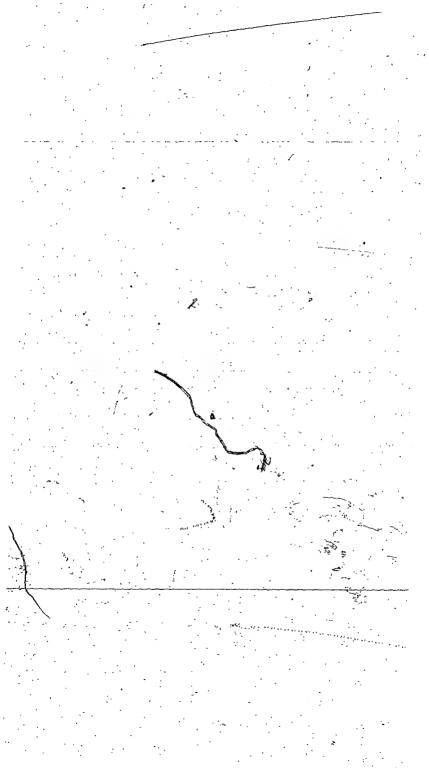

### XII

# LES BUFFLES ET LEUR HISTOIRE

La vallée de la Saskatchewan. — L'ancien roi des Prairies. — Sa dramatique histoire. — Comment il a été exterminé.

Les mouvements de notre hôtel mobile m'ont réveillé. Il est sept heures du matin, et nous quittons Prince-Albert pour revenir à Regina.

Toute cette vallée de la Saskatchewan dont nous ne parcourons qu'une centaine de milles, mais qui s'étend vraiment du lac Winnipeg aux Montagnes Rocheuses, est un magnifique pays agricole. En réalité, elle offre aux colons, sous plusieurs rapports, des avantages que la province de Manitoba ne peut plus leur assurer. En effet, ils y trouvent un sol aussi riche, des bois en abondance, une quantité de terres encore libres et qu'ils obtiennent gratuitement, une rivière navigable sur une longueur de plus de huit cents milles, et un climat très salubre quoique froid.

Les deux centres importants de cette immense vallée, Edmonton et Prince-Albert, sont déjà reliés par chemin



de fer à la grande voie du Pacifique, et le jour n'est pas éloigné où ils seront mis en communication par un autre réseau de-fer qui traversera toute la vallée de la Saskatchevan.

Alors Battleford, Fort Pitt, et Fort Saskatchewan, déjà en voie de progrès deviendront des villes, et d'autres établissements surgiront sur les bords des deux Saskatchewan. Il me paraît certain que ces régions ont devant elles un avenir plein de promesses.

Mais en attendant que la marce humaine qui monte y ait apporté ses flots vivants, c'est une vaste solitude, tantôt boisée, tantôt couverte d'herbes sauvages et de bruyères.

Et pourtant, ce désert a eu ses habitants; car il est sillonné de sentiers étroits qui n'ont pu être tracés que par des êtres vivants. Qui donc a laissé derrière lui ces traces persistantes de son passage? Qui a ouvert ces routes à travers les prairies sans bornes?

C'est le buille qui, sans boussole, a marqué ces longues voies droites qui s'étendent du nord au sud et de l'est à l'ouest à travers l'espace indéfini.

Il était jadis le roi de ce pays, comme le lion est encore le roi du désert africain. Mais un jour l'homme est venu, d'Europe ou d'Asie, et lui a déclaré la guerre, une guerre d'extermination qui a duré des siècles.

Tout d'abord, cet homme n'était armé que de flèches et de haches, et le buffle échappait souvent à ces armes.

res araret tar ar ar ar as as

Mais d'autres hommes viurent, plus méchants que les premiers, et portant des armes terribles qui frappaient de loin et aussi rapidement que la foudre.

Le buffle n'avait pas de bois pour se cacher, mais il avait l'espace illimité pour s'enfuir, et il fuyait pendant des jours et des nuits, des semaines et des mois, sans se heurter à la frontière de son immense domaine.

Avec lui couraient dans la prairie des troupeaux de chevaux sauvages; l'homme s'empara des coursiers, et monté sur leur dos il se mit à la poursuite du buffle, d'abord pour s'en nourrir, puis pour l'écorcher et vendre sa peau aux traficants de fourrures.

Ce fut la condamnation à mort du malheureux quadrupède, et l'exécution de la sentence ne fut plus qu'une question de temps. C'est alors que l'on vit d'effroyables hécatombes.

Pauvre race détruite, ses ossements blanchissent aujourd'hui la prairie, et partout, achaque pas, ses têtes colossales dominant les foins jaunis semblent par leur blancheur immaculée, protester de son innocence.

Mais, tout squelette qu'il est, le bustle n'a pas cessé d'être utile à l'homme. On ramasse aujourd'hui ses ossements et on les broie pour en faire un engrais. À chaque station du chemin de fer il y en a des monceaux énormes, et plusieurs chars en sont remplis, et expédiés dans toutes les directions.

D'après ce que j'en ai vu, je suis convaincu que si l'ou

entassait en un seul endroit, non pas tous les ossements, mais les crânes seulement qui jonchent les prairies on en ferait une montagne plus haute que le cap Tourmente!

Hélas! le sort du buffle est celui de toutes les races et de toutes les choses hundines. Le pays qui voit naître et grandir un peuple le voit aussi décliner et mourir, et tous les berceaux deviennent des tombeaux.

Dieu seul règne éternellement, et regarde passer du haut de son trône immuable les races comme les individus, les siècles aussi bien que des jours.

Cette histoire du busse mérite d'être racontée, et elle est intimement liée à celle des tribus sauvages de l'Ouest.

Ces pauvres nomades des prairies avaient pour cet animal une sorte de venération. Il était un élément essentiel de leur prospérité, et même de leur existence. C'était un don, un bien inappréciable qu'ils avaient reçu du Grand-Esprit, et plusieurs gardaient soigneusement dans leurs tentes un crâne de buffle comme un emblème ou un symbole de leur bonheur. Ils s'affublaient même de son nom, et il n'est pas rare encore de rencontrer chez les Pieds-Noirs des chefs qui se nomment Stamik-Otokan, tête de buffle — ou Stamik-Opi, bœuf-assis — ou Newokiske-Stamik, les trois bœufs.

Aujourd'hui, l'extinction du buffle est pour eux la suprême désolation, le sujet de leurs éternels regrets. Le spectacle de la civilisation, de ses agrandissements, de toutes ses merveilles, ne les console aucunement, et quand ils rêvent des jours meilleurs ils n'entrevoient un avenir prospère que sous cette forme: la renaissance des buffles.

Pour eux le paradis terrestre c'est la Prairie, mais la Prairie sauvage et peuplée de bisons. Et le ciel même qu'ils se figurent dans leurs espérances d'outre-tombe; c'est encore la Prairie, sillonnée par d'immenses troupeaux de l'incomparable quadrupède.

Et pourtant, ce sont bien eux-mêmes qui, séduits par l'appât du gain, ont détruit ces nobles bêtes avec une imprévoyance inexcusable.

Sans doute, il en périssait beaucoup chaque année par des causes naturelles. Ainsi, le Rév. P. Lacombe, de qui je tiens tous ces détails, attribue la mort d'un grand nombre de buffles aux feux de prairies pendant l'été, et aux noyades pendant l'hiver.

A l'approche des flammes qui couraient dans la pruirie et la dévoraient, le buffle était saisi de terreur et ne fuyait pas. Il les regardait venir l'œil hagard, et se laissait brûler sans bouger.

Souvent, il n'en mourait pas immédiatement; mais tantôt il y perdait sa fourrure, ce qui lui occasionnait des maladies auxquelles il succombait; tantôt, il y perdait la vue, et, une fois aveugle, il ne pouvait plus

se guider vers les lacs et les rivières, et il mourait de soif.

Pendant l'hiver, de nombreux troupeaux s'aventuraient parfois sur les lacs glacés pour y étancher leur soif, et ils en coupaient la glace avec la corne dure et tranchante de leurs sabots. Mais tout-à-coup la glace, ainsi coupée en plusieurs endroits à la fois, s'effondrait, et les malheureuses bêtes étaient englouties.

Mais ces causes naturelles de destruction ont toujours existé, et elles n'ont pas empêché le buffle de se perpituer pendant des siècles. Il a fallu le génie destructeur de l'homme pour opérer ces effroyables tueries que nous allons maintenant décrire, et que les Blancs ont encouragées par le trafie des pelleteries.

On inventa divers moyens de s'emparer d'un grand nombre de têtes à la fois, soit en les attirant au bord d'un abime où les pauvres bêtes étaient précipitées, soit en les rassemblant dans une espèce d'enceinte nommée Parc où on les massacrait sans pitié.

On choisissait d'abord une rivière profondément encaissée dans la plaine, et un endroit où la prairie aboutissait à une falaise escarpée, formant un véritable précipice, une fosse profonde coupée à pic.

Au bord de cette falaise on construisait deux haies dont les lignes s'éloignaient obliquement de manière à former une espèce de V dont la pointe était ouverte sur l'abime, V. J'ai dit des haies, mais le plus souvent

il n'y avait pas de bois pour en construire, et alors on les remplaçait par deux lignes de jalons consistant en patits amas de terre, de tourbe, de pierre, ou de fumier de buffle, dans lesquels on plantait des bâtons pour simuler des chasseurs couchés dans le foin et armés de fusils.

Les malheureux bisons qui s'effrayaient de toutétaient pris à cette ruse grossière, et croyaient avoir sur leurs flancs deux rangées de guerriers.

Mais comment pouvait-on les amener ainsi entre les deux lignes du V fatal? Voici le stratagème auquel on avait recours.

Deux cavaliers allaient à la découverte, et quand ils avaient aperçu un troupeau de buffles ils s'embusquaient dans un endroit convenu de chaque côté, de manière à pouvoir lui imprimer la direction voulue quand il prendrait la fuite. Puis ils poussaient tout-à-coup deux cris formidables qui faisaient tressaillir les échos de la solitude.

Alors la bande affolée des buffles s'élançait en bondissant vers la rivière, escortée de chaque côté par un emiemi qu'elle s'efforçait de dépasser, et qui calculait savamment sa course pour la diriger. Quand il s'approchait d'eux les fuyards reculaient, et quant-il reculait lui-même c'étaient les fuyards qui s'avancaient vers lui et tentaient toujours de le dépasser sans y réussir.



Et c'est ainsi que les buffles farouches, battant la prairie de leur galop furieux, la tête hérissée, la gueule fumante, les prunelles rouges s'engagaient entre les deux cornes de la fourche fatale.

Les deux cavaliers traitres se laissaient alors distancer, et s'élançaient sur les derrières des fuyards. Oh! la course dramatique! Oh! la cavalcade monstrueuse dont la liberté était le but, et dont la mort était le terme fatal!

De plus en plus resserrés entre les deux lignes d'épouvantails qu'il prenaient pour des guerriers couchés dans la plaine, haletants, convulsifs, emportés par un vent d'épouvante, comme par le chinook irrésistible, ils se croisaient, se heurtaient, se bousculaient, et se cabraient tout-à-coup au bord de l'escarpement.

Mais alors se dressaient dans les foins de chaque côté de la bande affolée deux rangées de démons, criant, hurlant, et dirigeant une fusillade meurtrière sur tous les fuyards qui voulaient prendre la tangente.

Et les malheureuses bêtes, à demi mortes de terreur. écumantes, tragiques, impuissantes à repousser le flot formidable et aveugle des fuyards, étaient précipitées pêle-mêle dans l'abîme. Oh! la chute effrayante! Oh! le terrible holocauste!

Des centaines de cadavres s'amoncelaient au fond du précipice, roulant jusqu'au lit-de la rivière; et pendant plusieurs jours les chasseurs impitoyables faisaient la noce autour de la sanglante hécatombe, écorchant les morts, préparant les peaux pour le trafic, faisant sècher la meilleure partie des chairs pour en faire du pemmican, et abandonnant le reste aux loups et aux vautours.

Mais dans la saison d'hiver ce mode de chasse n'était guère praticable. La neige s'entassait dans les cavées creusées par les rivières; et en cessant d'être des précipices elles ne pouvaient plus servir de lieux d'exécutions pour les bisons.

Alors on choisissait, dans le voisinage d'un bois, une colline ayant deux versants opposés. Sur l'un de ces versants on construisait une enceinte circulaire, mesurant environ cent cinquante pieds de diamètre, et dont la clôture, haute et solide, formée de pieux et de branches entrelacés, avait cinq à six pieds d'épaisseur. Cette espèce de cirque n'avait qu'une porte au sommet de la colline, à laquelle venait aboutir une spacieuse avenue, formée sur le versant opposé par deux haies comme celles que nous avons décrites, et qui divergeaient graduellement en descendant la colline.

J'ai raconté par quelle ruse les bisons étaient amenés par troupeaux dans cette large avenue bordée de clôtures ou d'épouvantails, et comment ils se groupaient et se resserraient à mesure qu'ils avançaient vers la pointe de l'angle où s'ouvrait la porte de l'amphithéâtre.

Jusque la, la crête de la colline dérobait à leurs regards l'enceinte traîtresse qui allait les emprisonner;

et quand ils s'élarçaient en bondissant dans la porte ils croyaient trouver au delà l'espace et la liberté.

Hélas! l'horrible réalité leur apparaissait bientôt, et comme des cheyaux de cirque haletants, écumants, ils longeaient au galop les murs circulaires de leur prison. Mais alors ces murs se couvraient de chasseurs, et l'épouvantable tuerie commençait. Criblés de balles, percés de lances ou de flèches les bufiles tombaient en poussant des mugissements effroyables; les chasseurs répondaient par des cris de triomphe, et quand un fer de lance bien dirigé avait transpercé la gorge de quelque bison énorme, ils poussaient des acclamations.

Le sang coulait à flots, les cadavres jonchaient le sol, une buée chaude imprégnée d'odeurs nauséabondes montait dans l'air, et ce cirque, qui aurait fait les délices des empereurs romains, prenait l'aspect d'un immense abattoir.

Le Rév. P. Lacombe a assisté plusieurs fois à ces lugubres boucheries, qu'il blâmait comme tous les autres missionnaires, mais qu'il tentait vainement d'empêcher. Quand un grand nombre de bisons étaient tombés, il demandait grâce pour les survivants, mais les sauvages lui répondaient: "Non, non, il faut les tuer tous; car ceux que nous laisserions échapper iraient tout raconter aux autres, et nous ne pourrions plus les attirer dans nos embûches."

Il va sans dire que les sauvages faisaient bien

souvent la chasse au bison sans recourir à ces deux modes d'extermination que nous venons de décrire, et ce devait être un spectacle intéressant et pittoresque de voir des centaines de cavaliers, poursuivant quelque milliers de builles à travers la plaine, les atteignant après une course affolée, et les fusillant presque à bout portant ans une mêlée meurtrière, au milieu des cris, des nugissements et des détonations multipliées.

Monseigneur Taché estimait en 1869 que, depuis plus de vingt-cinq ans, pas moins d'un million de bisons avaient été tués annuellement. Est-il étonnant que cette belle espèce de la race bovine ait disparu?

Pauvres Sauvages! Vous avez détruit vos meilleurs amis; et il ne luira jamais ce jour, que vous appelez de vos vœux, où les Blancs disparaîtront de la Prairie et où les Buffles sortiront de terre!



### XIII

### UN DUEL ETRANGE.

Un contraste. — Le silence de la prairie. — Les guerres indiennes d'autrefois. — Combats singuliers. — Un duel au jeu.

Quand je regarde défiler sous ma fenêtre les interminables ondulations de la prairie, mornes et sans vie comme les tertres monotones d'un immense cimetière, je me surprends à regretter le temps où des millions de bisons cheminaient ou galoppaient dans ces plaines.

Quel mouvement ils donnaient alors à ces horizons! Et quels spectacles devaient être ces grandes chasses dont nous avons dit quelques mots!

Mais il n'y avait pas seulement alors des chasses merveilleuses pour animer le paysage. Il y avait des guerres entre les diverses tribus nomades qui se disputaient les pays de chasse, et l'on imagine facilement les pittoresques tableaux que la plaine devait offrir quand deux races ennemies s'y rencontraient.

Je ne suis ni un sauvage, ni un sportsman; mais je comprends qu'à leurs yeux la civilisation va gâter

complètement ce beau pays ; et nous le traversons précisément dans cette époque de transition où la civilisation a détruit la vie d'autrefois, et ne l'a pas encore remplacée — sauf en quelques endroits rares — par le genre de vie et le mouvement qui lui sont propres.

Elle a parqué sur des Réserves les tribus nomades qui sillonnaient la Prairie, et le silence a fait place à leurs bruyants ébats. Seul, le sifflement de la locomotive a succédé, sur quelques points perdus de l'immènse solitude, aux mugissements des buffles poursuivis pardes chasseurs.

C'est un épisode de la vie d'autrefois que je veux consigner ici, et que le P. Lacombe m'a raconté.

Deux sauvages s'en allaient au hasard à travers la Prairie sans bornes." L'un était un guerrier Cris; l'autre était un Pieds-Noirs.

Tous deux étaient velus de peaux de-bêtes, et armés jusqu'aux dents, d'arcs et de flèches, de coutelas et de fusils.

Sans s'apercevoir, ils s'avançaient l'un vers l'autre, avec les précautions infinies qui deviennent un aft chez les éclaireurs et les espions de ces tribus.

Le Cris était à la recherche du camp des Pieds-Noirs, et le Pieds-Noirs aurait voulu surprendre le camp des Cris.

Tantôt ils suivaient les sinuosités d'un ruisseau encaissé dans la plaine; tantôt ils rampaient jusqu'au

sommet d'une colline, d'où, couchés dans les foins, ils inspectaient l'horizon. Ils fouillaient du regard tous les plis de terrain, et les moindres broussailles leur servaient d'embuscades.

Dans ce cirque immense qui n'a pas d'autre enceinte que les pans circulaires du firmament et dont l'arène est baignée de vapeurs transparentes, le regard s'étend très loin. Il n'y a ni rochers, ni bois, ni haies, ni même de hautes bruyères qui interceptent la vue.

En même temps, le silence de la plaine est tel que le moindre bruit insolite semble devoir attirer l'attention. En mer, même dans les jours de calme, la vague a ses bruits et ses murmures, et le moindre souffle qui en ride la surface la fait chanter. Mais dans la prairie le vent qui passe en effleurant les herbes ne rompt pas le silence.

C'est le calme profond, solennel, non pas de la nature morte, mais de la nature qui n'a pas encore vécu.

On se croirait revenu au commencement du monde, alors qu'il n'y avait ni habitations, ni trace de vie humaine, et que le premier homme était seul en face de la nature.

Et cependant au milieu de ces immenses solitudes, il y avait à l'époque dont nous parlons de nombreuses tribus nomades qui se faisaient la guerre; et chaque tribu avait ses guerriers en renom, ses héros dont ou racontait les brillants faits d'armes.

Mais ce n'était pas dans les batailles que les braves se distinguaient le plus, et acquéraient des titres à l'admiration de leur tribu; c'était dans des combats singuliers ou dans des expéditions isolées.

Le jeune guerrier qui voulait se faire un nom partait seul pour surprendre le camp des ennemis; il allait à pied, et non à cheval, pour se cacher plus aisément. Il cheminait, tantôt le jour, tantôt la nuit, selon qu'il y avait plus ou moins de danger d'être découvert. Il n'allumait pas de feu, quand il se reposait ou s'arrêtait pour manger, parce que la fumée aurait pu trahir sa présence.

Quand il avait découvert le camp ennemi, il s'en approchait, au milieu des nuits les plus noires, avec toute la prudence du serpent et en rampant comme lui à travers les herbes, de manière à tromper la vigilance des chiens eux-mêmes.

Puis, il s'élançait tout à coup vers la tente d'un chef ou sur une sentinelle endormie; il tuait et scalpait les premiers ennemis qu'il surprenait, et, quand l'éveil était donné, il s'enfuyait vers l'endroit où il avait vu paître les chevaux, se hissait en un clin d'œil sur celui qui lui avait paru le meilleur, et disparaissait bientôt dans la nuit, emmenant devant lui les coursiers affolés les plus éloignés du camp.

Qu'on imagine son triomphe quand il rentrait dans

sa tribu, monté sur un cheval fringant, et portant à sa ceinture quelques chevelures des ennemis!

C'était une expédition de ce genre que rêvaient de faire les deux héros de ce récit, lorsque par suite d'un accident de terrain qu'ils n'avaient pas soupçonné, ils s'aperçurent tout à coup, côtoyant l'un vers l'autre, un ruisseau qui serpentait dans la plaine.

Ils firent halte, se mesurèrent des yeux et se mirent à refléchir. Allaient-ils se battre? Mais où serait la gloire de se battre ainsi sans témoins? Et s'ils se blessaient tous deux mortellement, qui irait raconter aux frères leurs coups d'éclat et les péripéties de la lutte?

De loin, ils se communiquèrent ces sentiments par signes, et déposant leurs armes dans l'herbe ils marchèrent l'un vers l'autre. Ils se saluèrent, s'assirent au bord du ruisseau, mangèrent et fumèrent ensemble, puis l'un d'eux proposa de jouer.

La passion du jeu est bien dans la nature, et elle est terrible chez les Sauvages. La proposition sut acceptée avec un cri de joie, et les deux joueurs, assis en face l'un de l'autre sur le tapis vert de la prairie, préparèrent le jeu qu'ils appellent jeu de mains.

L'espace de terrain qui les sépare est divisé en deux, et chacun y plante un nombre égal de bâtonnets représentant un nombre convenu de points. En même temps, la valeur des objets qu'ils vont jouer — car ils n'ont pas d'argent — est fixée par un nombre conventionnel de

points. Ainsi par exemple, le fusil de chacun est évalué à cinq cents points, le coutelas et sa gaine à cent points, le collier et la ceinture à cinquante points chacun, et ainsi de suite pour tous les objets qui leur appartienment, sans excepter les vêtements.

Ces préliminaires posés, ils tirent au sort pour savoir qui jouera le premier, et celui que le sort désigne prend deux petites pierres dans ses mains, et entonne un de ces chants bizarres, insaissables, monotones, et sans paroles, qu'aucun artiste ne saurait noter.

Tont en chantant, il fait des passes, croise les mains derrière son dos, les rainène en ayant, les élève les abaisse, et les tenant bien fermées sous le regard de l'autre joueur, il lui fait deviner dans quelles mains sont les deux pierres.

S'il devine juste il a gagné dix, vingt, trente points ou plus, suivant la convention. S'il se trompe, il a perdu.

Le compte des points perdus ou gagnés se tient en arrachant les petits batons plantés dans le sol qui sert d'échiquier, et en les replantant dans le terrain du gagnant.

Alors, l'autre joueur prend les pierres, fait les mêmes passes, fredonne le même air "he! hi! ho! hu! hou!" et fait deviner son adversaire,

C'est ainsi que nos deux guerriers s'amusèrent pendant près de deux heures, avec des alternatives de joie et de chagrin qu'ils cachaient de leur mieux. Mais le sort s'était déclaré contre le Cris, et il avait tout perdu, jusqu'à ses vêtements.

Tout-triomphant, le Pieds-Noirs se leva, et s'en alla boire au ruisseau.

## Le Cris dit:

- Veux-tû jouer encore?
- -Je veux bien, reprit le Pieds-Noirs, mais 'tu n'a plus rien à mettre au jeu.
  - Oui, j'ai encore quelque chose!
  - Quoi donc?
    - Ma chevelure.

Le Pieds-Noirs poussa un cri de joie et le jeu recommença. La chevelure fut estimée à mille points! Toute une fortune à dépenser encore, se disait le Cris! Il faudra bien que la chance se déclare pour moi à la fin! Et tout en ayant la rage au cœur, il jouait avec un sang-froid imperturbable, poussant parfois des gémissements sourds ou des grogrements sinistres.

Mais la fortune resta fidèle au Pieds-Noirs, et dans un dernier coup il acheva de gagner les mille points en jen.

Le Cris ne prononça pass une parole, et s'inclinant devant son ennemi, comme une victime devant le sacrificateur, il attendit l'exécution.

Le Pieds-Noirs, qui s'était levé, ramassa de la main gauche l'abondante chevelure de son adversaire, et prenant son coutelas de la main droite, il traça d'un geste rapide un cercle sanglant autour de la tête de sa victime et arracha violemment son horrible dépouille.

Puis, tirant de sa poche un mouchoir d'indienne rouge il le lui offrit pour se panser.

Le malheureux Cris qui avait porté ses deux mains à sa tête pour y retenir la peau qui descendait, se rendit au ruisseau, et le l'ieds-Noirs l'aida à se laver et à s'envelopper la tête dans son mouchoir.

Les deux guerriers se rassirent en silence, et le Pieds-Noirs proposa de dîner.

Tous deux mangèrent avec appétit et fumèrent ensemble le calumet de paix.

Alors le Pieds-Noirs dit au Cris "Je ne veux pas telaisser ainsi sans armes pour te défendre et te nourrir : voici ton fusil et tes munitions que je te rends".

- Est-ce bien à moi ? dit le Cris, avec un éclair de joie.
  - Certainement.
  - Eh! bien, alors, je veux jouer encore.

Et le jeu reprit avec acharnement.

Cette fois, enfin, la chance tourna et le Pieds-Noirs se mit à perdre. Tout ce qu'il avait gagné passa bientôt en la possession du Cris et jusqu'à ses propres armes et ses vêtements.

Comme le Cris il mit alors au jeu sa propre chevelure et la perdit dans la même opération sanglante. — Tu es un brave, lui dit le Cris; et je veux être aussi généreux pour toi que tu l'as été pour moi. Je te rends tes armes et tes vêtements, et je ne veux garder que ta chevelure comme tu garderas la mienne. Nous pourrons ainsi retourner vers nos gens et nous vanter d'avoir scalpé un ennemi. Ta chevelure sera mon trophée et ma chevelure sera le tien".

Ainsi finit cet étrange duel au jeu; et les deux joueurs terribles, après avoir fumé le calumet de paix, se dirent adieu, et reprirent le chemin de leurs camps respectifs.

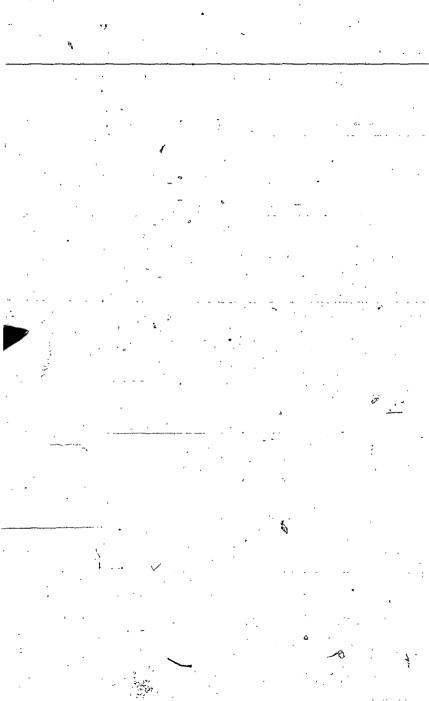

### XIV

#### LA PRAIRIE

Regina. — Chez le lieutenant-gouverneur, M. Royal. — L'aspect général des prairies. — Le dieu-Soleil. — Les plaines fertiles. — Lacs et gibiers. — Moosejaw, Maple-creek, Medecine-Hat.

Quand nous arrivâmes à Regina il faisait nuit, ce qui nous empêcha de visiter la ville. Mais, au retour, j'ai eu le plaisir d'y recevoir l'aimable hospitalité du lieutenant gouverneur, et j'y ai passé deux jours fort agréables.

L'Assemblée législative des Territoires était en pleine session, et j'eus l'avantage de faire la connaissance des députés dans un somptueux diner d'Etat. La réunion fut pleine d'entrain et de gaîté, et j'étais loin de penser, en voyant la bonne humeur de tous, qu'une crise ministérielle était à la veille d'éclater.

L'honorable M. Royal, habite une résidence magnifique; bâtie et entretenue par le gouvernement fédéral, et il en fait les honneurs, je dirais royalement, si j'aimais les calembourgs. Tous mes compatriotes savent, du reste, Luc c'est un homme du monde plein de verve et d'esprit, qui joint un beau talent littéraire à de vastes connaissances politiques et autres.

La maison du gouverneur est en dehors de la ville, isolée, en pleine prairie. Un peu au delà s'élèvent les casernes de la l'olice Montée et leurs dépendances — ce qui forme tout un village, au bord de la petite rivière Wascana.

Elle m'a bien étonné cette Wascana, quand je l'ai traversée pour me rendre aux Casernes: nous étions au mois d'août, la sécheresse était désolante, toutes les autres rivières manquaient d'eau, et la Wascana débordait.

- Que signifie cette abondance, demandai-je au gouverneur.?
  - Elle est toujours pleine d'eau comme ça.
  - Alors elle est éclusée ?
- Vous l'avez deviné. Mais, tout de même, il ne faut pas rire de notre Wascana, ajouta le gouverneur en riant lui-même. C'est une rivière qui va se jeter dans la mer; pas immédiatement, c'est vrai, mais en passant par la Qu'Appelle, la Saskatchewan, le lac Winnipeg, et une série de rivières, de lacs et de fleuves.

Les case<u>rnes</u> sont bien installées, et la police qui y séjourne forme un corps de cavalerie de belle apparence.

La ville elle-même n'a rien de bien intéressant, et les

arbres y font défaut comme dans presque toutes les villes des prairies. Il y a cependant auprès de la gare un jardin public où verdissent quelques plantations récentes; mais les pauvres petits arbres que j'y ai vus auront besoin de boire toutes les eaux de la Wascana, s'ils veulent égaler les cèdres et les pins de la Colombie.

Il y avait longtemps que nous reposions tranquillement dans notre char-dortoir quand le train régulier en destination de l'Ouest vint nous remorquer. Il était à peine quatre heures du matin, et le soleil allait bientôt se lever. Mais comme je ne suis pas payé pour être aussi matinal que lui, je ne résistai pas à la tentation de me rendormir.

Quand je m'éveillai, nous étions à Moosejaw, traduction fort abrégée d'un nom indien que je serais bien embarrassé d'écrire, et qui signifie "la petite rivière où un homme Blanc a réparé une charrette avec une machoire de bison." Ma foi, je ne blâme pas les Anglais d'avoir abrégé un pareil nom. Il eut été incommode dans la langue des affaires, pour des gens plus pressés que les Sauvages.

La voie monte graduellement et nous dépassons plusieurs stations sans importance.

Etrange pays, en vérité!

Il y a des jours et des nuits que nous courons à toute vitesse dans un train rapide, et quand nous regardons aux fenêtres de notre char-palais, nous pourrions croire que nous sommes toujours au même endroit, car l'horizon est toujours le même. C'est toujours la Prairie étendant à l'infini, dans toutes les directions, ses vastes solitudes, inondées de lumière.

Incommensurable tapis, tantôt vert, tant jaunâtre et brûlé par le soleil, tantôt plaqué d'immenses taches noires où le feu à passé.

lei apparaissent de petits lacs desséchés, dont le lit couvert d'une couche de sel toute crevassée, est blanc comme neige. Lá sourient, comme des champs de fleurs touges, des bas-fonds dont les eaux saturées d'alcali cut rougi les herbes. Plus loin brillent, comme de larges plaques d'argent, de vrais lacs dormants, où s'ébattent des milliers de canards et d'oies sauvages.

Et la Prairie s'allonge toujours, solitaire, monotone, silencieuse

Le sol n'est pas tourmenté, mais légèrement inégal, hossué, onduleux, multipliant ses plis comme l'Océan ses vagues, et déroulant à l'horizon ses innombrables collines, jaunes, vertes, émaillées de fleurs sauvages, ou noircies par quelque incendie.

Aussi loin que la vue peut s'étendre, pas un Bouquet d'arbres ne vient reposer le regard. C'est le désert sans bornes, sans habitants, sans autre végétation que des fleurs sauvages émaillant le foin follet des sables, ou le foin plat des grèves.

Que cet aspect des Prairies me rappelle bien le Grand Désert africain!

C'est le même horizon înfini, le même inconnu sans limites, brûlé par le même soleil, imprégné de la même majesté, et dormant dans le même silence.

Comme le Désert, la Prairie a ses oasis, plus ou moins nombreuses, suivant que le sol y est plus ou moins sillonné de cours d'eau. Du moment qu'une rivière y vient épançher ses ondes, des arbres croissent sur ses rivages et donnent au voyageur fatigué l'ombre et la verdure; mais il faut que ce soit une eau courante, car nulle végétation n'apparaît au bord des lacs et des étangs, où l'eau est stagnante.

Comme le Désert, la Prairie a ses populations nomades qui changent de campements sans changer d'horizon, qui marchent des jours et des nuits, et qui se retrouvent toujours au milieu du même cercle monotone, sans autres variations que celles du coloris, de la température et des réfractions lumineuses.

Errants dans ces solitudes qu'ils ont choisies pour patrie, comme les nuages dans le ciel immense, les Indiens ne se résignent pas à la vie stationnaire. Toujours ils poursuivent et recommencent leurs migrations, l'été vers le Nord, et l'hiver au Sud, comme des oiseaux de passage, sans autres biens que leurs chevaux. leurs tentes et leurs armes, mais riches de liberté et de cette indolence rêveuse qui les préserve de tout souci.

Ainsi qu'au Désert, l'homme se sent dans la Prairie comme écrasé par la majesté de l'Infini. Il n'y a plus là ni foules humaines, ni murailles de villes qui lui quachent Dieu. Sa souveraineté redoutable l'enveloppe, et il mesure avec terreur toute l'étendue de la divine puissance.

Si, par malheur, il ne connaît pas le vrai Dieu, il se tourne instinctivement vers le ciel, et surtout vers cet astre d'où lui viennent la chaleur et la lumière dont il a besoin, et il lui offre ses hommages comme à une divinité. Aussi les sauvages qui habitent les Prairies ont-ils le culte du soleil.

Croient-ils vraiment que cet astre est Dieu Iti-mênie? Le regardent-ils seulement comme une image, où un symbole de la divinité, on bien encore comme la tente lumineuse que Dieu habite?

C'est un problème qu'il n'est guère facile d'élucider; car leurs croyances sont très vagues et obscurcies par de nombreuses superstitions. Mais il est sûr qu'ils croient à un être surnaturel, qu'ils appellent Grand Esprit ou Grand Maitre de la Vie, et qui aurait son habitation dans les hauteurs des cieux.

Qui sait s'ils n'auraient pas raison de croire que le Créateur des mondes, qui est essentiellement lumière, vie et fécondité, a placé sa résidence dans le soleil? Le Prophète-Roi n'a-t-il pas dit en parlant de Jéhovah: "in sole posuit tabernaculum suum?"

Ils croient en outre qu'il y a un Esprit Bon et un Esprit Mauvais, et c'est le Mauvais qu'ils honorent davantage afin de l'apaiser. Tous les hommes sont ainsi faits: ils obéissent plutôt à la crainte qu'à l'amour.

Rien d'étonnant du reste à ce qu'ils se tournent encore vers le soleil, quand ils veulent invoquer l'Esprit Mauvais. Car c'est le même astre qui, dans les Prairies, brûle et détruit les innombrables germinations que ses rayons ont fait naître.

La même chaleur qui a fécondé les germes et répandu la vie partout, sème aussi dans la prairie la destruction et la mort. C'est le même soleil qui tarit les rivières et les lacs, desseche les gazons et les fleurs, et boit le sang et les larmes de cette terre qui ne demanderant qu'à produire toujours des floraisons nouvelles.

Cependant, il ne faut rien exagérer. Cette sécheresse ne nuit à la culture que dans quelques parties élevées des Prairies qui avoisinent le chemin de fer entre Swift Current et Calgary; et dans ces régions mêmes l'élevage des bestiaux réussit très bien. De grands ranches y sont en pleine exploitation, et la plaine est sillonnée par de nombreux troupeaux de moutons, de bêtes à cornes et de chevaux, qui y trouvent d'excellents paturages, et des lacs que le soleil ne peut dessécher.

Ailleurs, le sol de cette immense zône des Prairies qui s'étend de la Rivière Rouge aux Montagnes Rocheuses, est presque partout excellent. On calcule

-qu'elle contient plus de cent millions d'hectares de bonne terre arable, et, quand la marée humaine qui l'envahit, y aura jeté un nombre suffisant de cultivateurs, elle pourra fournir des céréales au monde entier.

décomposition et les cendres des foins brûlés s'accumulent ici sur un fonds d'argile, et y forment une couche
épaisse de terreau noir dont la fécondité est inépuisable.
Le monde entier connaît aujourd'hui la province de
Manitoba comine pays agricole.

Mais les territoires du Nord-Ouest qui l'avoisinent sont moins connus. Beaucoup de gens croient, qu'une dois la frontière du Manitoba franchie, on ne rencontre paus que stérilité jusqu'aux Montagnes Rocheuses.

C'est une grave erreur. Il y a dans les territoires de vastes étendues très propres à la culture, surtout dans les régions que sillonnent les rivières; et elles sont nombreuses les rivières depuis la Rouge, l'Assiniboine, la Souris et les deux Saskatchewan jusqu'aux rivières de la Biche, Bataille, de l'Arc, Belley et Old-man.

Quant aux autres parties des territoires, moins favorisées pour la culture, elles sont encore très avantageuses pour l'élevage.

Dans la région que nous traversons il y a plusieurs pièces d'eau d'une étendue considérable; mais la plupart sont des lacs sans décharges.

Voici le lac des Vicilles Femmes qui a au moins vingt

milles de longueur et qui est fréquenté par un nombreux gibier.

Plus loin, c'est Rush Lake, belle nappe d'eau fraiche bordée de montagnes au Sud, et couverte de pélicans, d'outardes et de canards de toute espèce.

A Swift-Current, village naissant, il y a un campement de familles sauvages. Plusieurs femmes, enveloppées dans leurs couvertes, sont rangées sur le quai de la gare, et offrent en vente aux voyageurs des cornes de builles et divers objets de leur fabrication.

Partout, la prairie est sillonnée des sentiers creusés par les buffles, et jonchée de leurs ossements, qui sortent des foins comme des fleurs blanches émaillant un cimetière.

Les sauvages ramassent aujourd'hui ces restes épars du noble animal; et én chargent de lourds convois qu'ils vendent aux industriels. Est-il beaucoup d'hommes dont on puisse dire après leur mort, comme on le dit des buffles : ils sont encore utiles!

Après avoir dépassé Swift-Current nous touchons encore à plusieurs lacs plus ou moins étendus, Goose luke, Gull lake, Crane lake, dont les nons désignent settant de stations, et nous airivons à Maple crèek.

De grands ranches avoisinent la petite ville, où stationne un détachement de la police. A une petite distance s'élève un village de sauvages, de la nation des Cris. Encore deux ou trois heures de chemin de

fer, et nous passons à Dunmore, point de jonction avec le chemin de fer de la Compagnie Galt qui conduit à Lethbridge; puis nous arrivons à Medicine-Hat, ville naissante qui paraît avoir de l'avenir, et qui est joliment située au bord de la Saskatchewan-du Sud. Il y a toujours beaucoup de mouvement à la gare, et quelques familles de Pieds-Noirs campées dans le voisinage.

A partir de Medicine-Hat, la prairie s'élève graduellement, et de grands troupeaux épars donnent de la vie aux monotones paysages. Toute cette partie de la plaine repose sur des houillères immenses, dont l'étendue n'est pas encore très bien déterminée, et dans lesquelles se développent de grandes quantités de gaz.

A Langevin, un large tube, plongé dans la terre, permet au gaz de s'échapper, et forme un faisceau de flammes assez curieux à observer quand vient la nuit.

Il était deux heures du matin quand le silence et l'immobilité de notre dortoir nous avertirent que nous étions à Calgary. C'était la veille de l'Ascension, 25 mai 1892; et nous étions heureux de penser que nous avions deux jours d'arrêt dans la capitale de l'Alberta pour nous reposer un peu des fatigues du voyage.

## ΧÝ

#### A CALGARY

Chez M. le juge Rouleau. — Sauvages et Missionnaires. — La ville. — Le banquet et les discours. — Le P. Lacombe, Mgr Taché et les Magnats du Pacifique. — Cérémonies religieuses.

Je proclame que les évêques et les prêtres sont d'excellents compagnons de voyage; mais ils ont un défaut que je proclame également: ils se lèvent trop matin.

Des avant 6 heures A: M., j'entends battre les portes de notre "Canton," et les roulements des voitures qui emportent déjà les plus matineux vers l'église. Je résiste de mon mieux à ce réveille-matin trop hâtif; mais il est difficile de ne pas prendre les habitudes de ceux avec qui l'on vit, et je les suis, de plus ou moins loin.

Quand je sortis de ma chambre (state-room) je rouvai sur le quai mon excellent collègue, M. le juge Rouleau de la Cour Suprême d'Alberta, qui avait l'anabilité de m'attendre avec une patience toute magistrale.

Ses superbes chevaux noirs étaient plus impatients, et piaffaient bruyamment. En moins de cinq minutes, ils nous transportèrent, ma fille et moi, à la résidence de 'éminent magistrat.

C'est une large maison en pierre, sombre, massive, avec une fausse tour, qui lui donnerait un aspect tout à fait seigneurial, si elle était couronnée de crénaux.

Un déjeuner beaucoup trop somptueux pour mon débile estomac nous y attendait, et nous reçûmes de nos hôtes — le juge et madame Rouleau — l'hospitalité la plus cordiale et la plus aimable.

A 11 heures de la matinée, il y eut séance au couvent des Fidèles Compagnes de Jésus, Musique, chant, scènes de comédies, présentation d'adresses, réponses, — tel était le programme; et il fut rempli de manière à intéresser vivement l'auditoire.

J'ai retrouvé chez ces Religieuses, en dépit de leur costume, la distinction, la grâce et la culture intellectuelle que j'avais admirées chez leurs sœurs de Prince-Albert.

Auprès du couvent, à côté de l'église, et autour de la maison des missionnaires se tenaient constamment groupés les Sanvages, dans leurs costumes pittoresques. Pauvres enfants des Prairies! Rien n'était plus touchant que de les voir s'empresser auprès des évêques et des missionnaires pour en obtenir une parole de consolation et de bénédiction. C'est leur dernier refuge à ces races, condamnées à mourir; ils n'ont plus confiance qu'au prêtre, et c'est en lui qu'ils cherchent protection.

Ce pays qu'ils habitent encore n'est plus leur pays, ils ne le sentent que trop. Ils ne sont plus chez eux, et malheureusement il y a entre eux et les Blancs une espèce d'abime qui rend le rapprochement impossible. Les mœurs, les usages, les idées, le genre de vie tendent à les séparer. Une antipathie réciproque, que l'on s'explique très bien, empêche la fusion, et l'empêchera longtemps, sinon toujours. Il est bien plus facile de faire un sauvage d'un homme civilisé que de faire un civilisé d'un sauvage.

Les vieux chefs Cris et Pieds-Noirs entretiennent encore quelques espérancés nationales, et ils disent aux jennes que les bonheurs passés renattront. "Un jour viendra, répètent-ils souvent, où les Blancs disparaîtront, et où les buffles sortiront de terre".

Mais quand ils entrent dans l'Eglise catholique, ils y trouvent reconnue leur égalité avec les Blancs; le missionnaire les y accueille comme un père : il les traite comme si les Blancs et eux ne formaient qu'une seule et même famille; il leur enseigne qu'il y a une autre vie où toutes les injustices seront réparées; et, avec l'idée qu'ils se font du bonheur, ils s'imaginent qu'ils vont retrouver au delà du tombeau des pays de chasse, des troupeaux de buffles, et de superbes chevaux.

Voilà pourquoi le prêtre catholique attire leur sym-

pathie et leur confiance, et voilà ce qui explique l'empressement de ces pauvres êtres déchus, autour de l'église et de la maison du missionnaire.

Dans l'après-midi, promenade en voiture autour de la ville, et réception du maire et des principaux citoyens, parmi lesquels j'eus le plaisir de connaître les rédacteurs des deux principaux journaux de Calgary, le Herald et la Tribune.

La jolie ville de Calgary est, bâtie en pleine prairie; mais la couche de terre végétale qui en nourrit le gazon est très mince, et elle recouvre un lit très épais de petits cailloux roulés, qui viennent évidemment des montagnes et que la rivière de l'Arc (Bow River) a charriés dans la plaine il y a des milliers d'années, alors qu'elle était aussi large qu'un fleuve.

C'est ce qu'indique évidemment la configuration des terres avoisinantes.

Ce lit de cailloux est réfractaire à la végétation, et il n'est pas probable que de grands arbres puissent jamais ombrager les rues de Calgary.

C'est d'ailleurs une ville bien bâtie et qui progresse rapidement. Je l'ai déjà visitée 1889, et je constate aujourd'hui qu'elle a considérablement grandi.

De larges trottoirs bordent ses rues sur une très vaste étendue. Son système de drainage paraît être excellent; son aqueduc est complèté. De belles constructions ornent les différents quartiers de la ville,

au nombre desquelles je mentionnerai le bloc Alexander, les magasins de la Compagnie de la Baie d'Hudson, l'hôtel Alberta, la résidence du sénateur Lougheed, les banques de Montréal et Molson, etc., etc.

Calgary va devenir bientôt un véritable centre de chemins de fer. Déjà une voie ferrée, longue de près de deux cents milles, la relie à Edmonton, et lui apportera bientôt les produits des plaines fertiles qu'elle traverse, et qui s'ouvrent rapidement à la colonisation. L'année prochaine (1893) un autre chemin de fer, presque terminé, la mettra en communication avec Fort-MacLeod et la région des ranches. Une autre ligne va mettre à sa disposition les riches mines de charbon de la rivière à la Biche. En même temps, on parle de vastes édifices que le gouvernement et la Compagnie du Pacifique doivent y ériger dans leurs intérêts respectifs.

La population catholique de la ville s'est groupée dans la partie Sud, auprès de la rivière du Coude (Elbow). Le terrain y est beaucoup meilleur, c'est-à-dire que la couche de terroir y est beaucoup plus épaisse, et les plantations qu'on y a commencées devront y réussir.

Les RR. PP. missionnaires y sont encore pauvrement logés; mais, en revanche, ils ont bien logé le bon Dieu et c'est dans l'ordre. L'église de Sainte-Marie est un bel édifice en pierre, de proportions telles qu'elle. pourrait très bien faire plus tard une cathédrale convenable. A quelque distance, en pleine prairie, un superbe hôpital en pierre est en voie d'érection et sera sous la direction des Sœurs de la Charité.

Du reste, il y a à Calgary un grand élément de succès et de progrès : c'est l'esprit d'initiative, et la bonne entente qui paraît existementre tous les citoyens.

C'est du moins ce que nous avons cru observer dans le somptueux banquet qui nous a été donné le soir, et dans lequel Anglais et Français, protestants et catholiques, semblaient unis par le même patriotisme et les mêmes aspirations.

Ces agapes vraiment fraternelles étaient présidées par Son Honneur M. le juge Rouleau; et quant vint le moment des toasts, la santé du Souverain Pontife, puis celle de la Reine furent bues avec le même enthousiasme.

L'Honorable Président proposa ensuite la santé: Nos distingués visiteurs; et après quelques bonnes paroles appropriées à la circonstance il lut en français et en anglais une touchante adresse de bienvenue au nom de tous les catholiques de Calgary.

S. G. Mgr l'archevêque d'Ottawa répondit en anglais, et Mgr l'évêque de Trois-Rivières en français.

Les deux discours remarquables de tact et d'à-propos furent très goûtés et soulevèrent de chaleureux applaudissements. Mgr Laflèche insista beaucoup sur la bonne harmonie qui devrait unir les deux races, et sur la possibilité de fonder un grand édifice national avec des matériaux différents pourvu que le ciment de la charité les unisse. En même temps il prédit un grand avenir aux territoires du Nord-Ouest.

La santé des Pères Oblats fut proposée en termes élogieux par Mgr Duhamel, et Mgr Grouard répondit très brièvement mais d'une façon charmante.

M. Costigan, un des avocats les plus distingués de Calgary, proposa ensuite de boire: à nos compatriotes protestants; et le maire de la ville, M. Lucas, y répondit très convenablement.

Plusieurs autres discours excellents furent prononcés entre autres par M. King, président de la société Saint-George, par M. le major Walker, président de la société Saint-André, et par M. Costigan qui fit un éloge fort éloquent des congrégations religieuses de femmes.

Enfin, la santé du P. Lacombe, notre capitaine, fut bue avec un enthousiasme indescriptible; mais ce fut en vain qu'on voulût le faire parler. Il s'y refusa obstinément, et pour mettre fin à nos instances, il se leva et dit qu'il chargeait le juge Routhier de répondre pour lui.

J'en profitai pour lui infliger un éloge, qui lui déplut beaucoup, mais qui parut plaire à mon auditoire, et dans lequel je ne ménageai pas non plus la modestie de Mgr.Taché, auquel sa santé avait interdit ce banquet. Je fis de plus entre ces hommes et les magnats du Pacifique des rapprochements qui ne devront pas déplaire à ces derniers.

Qu'on me permette de reproduire ici ce triple éloge: "J'ai lu quelque part, qu'un bon curé de campagne rencontra un jour Napoléon Ier, et s'arrêta devant lui pour l'examiner avec une attention marquée.

Le grand empereur s'en aperçut et dit :

- "Quel est ce bonhomme qui me regarde ainsi?

"Sire, dit le curé, je regarde un grand homme, et vous regardez un bon homme; chacun de nous deux peut profiter."

Très belle parole d'une liaute portée philosophique! Nul doute, en effet, que s'il peut être utile d'examiner la grandeur, il ne l'est pas moins de contempler la bonté.

Noublions pas, du reste, que la bonté n'exclut pas la grandeur, et que celle-là même peut être un moyen d'arriver à celle-ci.

Je me suis rappelé cette histoire, quand j'ai connu pour la première fois le R. P. Lacombe. J'ai senti que j'étais en présence de la bonté; et quand plus tard, j'ai connu ses œuvres, et mesuré l'autorité qu'il a acquise parmi les populations du Nord-Ouest, j'ai compris que la bonté était arrivée à la grandeur.

Les sauvages, qui jugent un homme au premier coul-

d'ail avec une perspicacité remarquable, ont immédiatement deviné la vertu caractéristique du R. P. Lacombe, et il lui ont donné un nom qui signifie : "Celui qui a bon cœur."

Il y a quarante ans qu'il porte ce nom, et qu'il ; témoigne en toute occasion la tendresse de son cœur aux malheureux enfants des prairies et des bois.

Un jour — c'était en 1852 — un homme jeune encore mais qui était déjà une grandeur, puisqu'il venait d'être sacré évêque de Saint-Boniface, se rencontra avec cet homme bon qui était jeune aussi et qui se nommait Albert Lacombe. La grandeur et la bonté se comprirent, et toutes deux s'embrassèrent.

Le même zèle apostolique échauffait ces deux cœurs, et depuis lors ils ont travaillé de concert à cette vigne du Seigneur dont nous admirons aujourd'hui les fruits merveilleux.

L'homme bon est devenu grand à son tour; et l'autre a continué de grandir, jusqu'à devenir le souverain spirituel d'un immense pays, et presque le souverain temporel de sa race dans l'Ouest canadien.

Dans le monde, on juge de la grandeur d'un homme d'après celle du théâtre sur lequel il joue son rôle. Grâce à cette erreur ce n'est pas l'homme qui illustre le théâtre où il figure, c'est le théâtre qui grandit l'homme et lui donne de l'éclat.

Et c'est pourquoi l'histoire de la vraie grandeur est à refaire, puisqu'elle laisse dans l'ombre tous les grands acteurs des théâtres ignorés.

Qui sont-ils? Qui songe à eux et se rend compte de leurs œuvres?

Les rôles qu'ils jouent sont tout simplement des personnifications du dévouement, de l'héroisme, de la vraie éivilisation, du vrai progrès; mais ils se cachent au fond des solitudes, dans des contrées sauvages inconnues, et ils n'ont pas de foule qui les acclame.

Dès lors, ils ne comptent pas pour ceux qui exploitent l'histoire à leur profit, et qui sont surfaits et grandis par elle au détriment du vrai mérite.

Mais qu'importe à ces grands hommes méconnus qui achètent au prix des souffrances du présent les progrède l'avenir dont nous jouissons déjà? Ils ne sauraient se passionner pour les succès d'un jour! Ils ont l'âme assez élevée pour n'ambitionner que les biens d'outretombe et la gloire définitive!

En fin de compte, ils ont raison, puisqu'il n'y a que les choses qui demeurent qui soient dignes de notre attention.

"Mais nous, nous avons tort de méconnaître leur mérite et de les relégues dans l'oubli.

Quand nous louons et encensons les hommes politiques, ou les grands industriels, qui par leurs travaux ont agrandi notre Patrie et ouvert à la colonisation les immenses territoires du Nord-Ouest, nous faisons bien; mais nous ne devons pas oublier dans nos éloges ces courageux missionnaires, qui ont été les précurseurs des grands capitalistes, et qui ont tracé les premiers les grandes routes que les ingénieurs ont suivies!

Notre chemin de fer du Pacifique est vraiment une merveille, et je ne suis pas étonné que sa construction ait été considérée comme un rêve, quand elle fut proposée pour la première fois.

C'était un rêve, en effet, mais un rêve de génie, qui a été réalisé par des hommes de génie.

Quelles apparences y avait-il du succès obtenu? Euviron 3,000 milles, en chiffres ronds, de pays inhabités à traverser! 1,800 milles de montagnes et de rochers incultes dont une grande partie réputée infranchissable! Près de 1,200 milles de prairies assimilées au Désert africain! Voilà quelle était la perspective!

n admettra qu'elle n'était pas riante de promesses. Elle était plutôt menaçante de difficultés, de hasards, et , de risques à courir !

Mais les hommes qui se chargèrent de cette immense entreprise semblaient avoir pris pour devise le vieil axiome des Romains : Audaces fortuna juvat!

Aussi leur œuvre a-t-elle été un coup d'audace, mais un coup d'audace qui a réussi!

Sans doute une entreprise de ce genre est toujours possible quand on a d'énormes capitaux à sa disposition.

Mais la merveille a été d'en faire une affaire payante, contre toutes les prévisions, contre tous les calculs, contre tous les intérêts opposés, contre toutes les entreprises rivales!

Maintenant que la chose est faite, elle paraît toute simple. Mais il en est ainsi de toutes les inventions du génie. Seulement, il faut les trouver! Et quand c'est fait, les badauds ouvrent les yeux et disent. Mais comment donc n'avons-nous pas trouvé ça, nous le C'était si simple!

Eh! oui, braves gens, c'était très simple. Mettezvous à l'œuvre, et faites-en autant. Mais, en attendant, ne rabaissons pas les grandes choses que l'esprit d'initiative, l'énergie, l'activité et la force de volonté ont accomplies.

Et maintenant, regardez aux résultats obtenus. Comptez, si vous le pouvez, les solitudes peuplées, les villes sorties de terre, les vastes espaces improductifs devenus producteurs, les richesses minières, jusqu'alors inconnues, révélées au grand jour et produisant maintenant des millions!

Enfin, envisagez la chose au point de vue social et chrétien. Les missionnaires avaient ouvert la route aux colonisateurs, aux industriels, aux commerçants. Et maintenant, c'est le commerce et l'industrie qui ouvrent de nouveaux chemins aux missionnaires et

aux fidèles, accroissant à la fois le nombre des pasteurs et des brebis!

Le chemin de fer du Pacifique est devenu la grande artère du Canada, portant jusqu'aux extrémités de ce grand corps le sang qui le fait vivre! C'est un fleuve, plus large et plus long que le Saint-Laurent lui-même, et poussant des vagues humaines dans toutes les directions pour féconder les déserts et ranimer les solitudes.

Voila l'œuvre que nous devons aux magnats du Pacifique, et aux hommes politiques qui en les assistant dans l'occasion en ont rendu l'exécution possible.

Mais, encore une fois, il ne faut pas oublier que nos humbles missionnaires ont été les précurseurs de ces grands hommes, et qu'aujourd'hui encore, et plus que jamais, ils continuent leur œuvre éminemment civilisatrice.

Le chemin qu'ils ouvrent aux âmes ne s'étend pas seulement-jnsqu'à la grande mer de l'Ouest; il se prolonge jusqu'à cet océan vraiment pacifique que l'on appelle le gel!"

Le lendemain du banquet était le jour de l'Ascension, et cette grande fête a donné lieu aux cérémonies religieuses les plus solennelles. Plus d'un siècle peutêtre s'écoulera avant que Calgary ne soit témoin d'un pareil concours d'évêques et de dignitaires ecclésiastiques.

Dès la veille au soir il y avait eu salut et bénédiction

du Saint-Sacrement avec un remarquable sermon du Rév. P. Gendreau.

A huit heures A. M., il y eut première communion et confirmation d'un grand nombre d'enfants, Blancs et et Sauvages. Qu'elle fut touchante cette cérémonie!

A onze heures, grand'messe solennelle, avec un très bon sermon du Rév. M. Leclerc.

A 3 heures P. M., baptême de sauvages adultes. Parmi eux se trouvaient un mari, une femme et leur enfant qui furent baptisés ensemble; et les époux furent ensuite solennellement mariés. Voilà des spectacles qu'on ne voit pas souvent ailleurs et qui impressionnent profondément!

Dans les intervalles libres, les élèves sauvages de l'Ecole industrielle qui ont formé un joli corps de musique nous donnaient des sérénades, avec un succès qui faisan noure étounement.

A sept heures du soir, mois de Marie, avec un des plus éloquents sermons que l'aie entendus, par Mgr. Brondel.

Comme on le voit, nos deux jours à Calgary avaient été bien remplis, et nons ne pouvons remercier assez la population de cetté ville, sans distinction de racès ni de croyanges, pour l'accueil sympathique qu'elle nous a fait.

# XVI

# EXCURSION A EDMÖNTON-

Encore la Prairie.—Problèmes ethnographiques.—Une rencontre avec les Cris, à Hobbéma.—Discours sauvages.— A la gare d'Edmonton.—Adresses et réponses.—Mgr Taché, comme orateur.

En sortant de Calgary, le chemin de fer traverse la rivière du Coude (*Elbow*), puis celle de l'Arc (*Bow*), et se dirige vers le Nord.

C'est encore la prairie, toujours la prairie, prolongeaut à l'infini dans toutes les directions son immense tapis vert. Est-ce ce tapis vert qui attire vers l'Ouest les joueurs de bourse et de bluff, les spéculateurs, les aventuriers; les enfants prodigues? Heureusement, ils v vieunent aussi en grand nombre les colonisateurs, les industriels sérieux, les éleveurs de bestiaux, et les modestes laboureurs.

Mais ils ne sont encore que des milliers et il y u place pour des millions.

En attendant que le flot des migrations humaines ait inoudé ces plaines immenses, la solitude qui nous environne mest pas sans tristesse. Je ne sais quoi de mélargolique se mêle à cet air que nous respirons, et le désert sans hornes nous apparaît comme une énigme dout, nous cherchons vainement la solution.

Depuis combien de siècles existe-t-il? D'on venaient ces races étranges qui l'ont habité, ou plutôt sillouné, sans le reimplir, ni le féconder? Pourquoi n'y ont-elles rien fondé, et vont-elles maintenant disparâître sans y laisser la moindre trace?

Comment se fait-il qu'elles n'y aient pas créé des groupes stables, bâti des villes, érigé des monuments, ne fut-ce qu'une tour de Babel, pour symboliser les langues si diverses et si nombreuses qu'elles parlent.

Tous ces problèmes et bien d'autres se posent devantnous comme les questions du sphynx, et la prairie que nous interrogeons ne nous répond rien.

Quand le voyageur traverse les solitudes de l'Orient, elles lui montrent des rumes, des pierres, des tombeaux, des inscriptions qui font revière sous ses yeux les siècles écoulés. Mais ici rièn n'est resté, pas même une tombe qui contienne les cendres du passé, et nous permette de refaire son histoire.

Sur ce vaste théatre où des races nombreuses se sont succédées, et ont dû jouer un rôle, elles ont laissé moins de vestiges de leur passage que les grands troupeaux de buffles qui constituaient leur richesse em u'ils ont détruits!

Car on revoit encore profondément tracés dans la prairie les innombrables sentiers que ces nobles animaux ont parcourus, et leurs ossements blanchissent encore la plaine. Mais nous y cherchons vainement les cendres des millions d'hommes qui y vécurent et qui y sont morts!

A Innisfail, qui est à soixante-seize milles de Calgary, les plis de la prairie se creusent et les collines se couronnent de feuillages. Le sol y est plus humide et plus propre à la culture. En même temps, les Montagnes Rocheuses s'éloignent à l'Ouest et disparaissent. C'est cet éloignement des Rocheuses qui explique qu'Edmontion, qui est à deux cents milles au nord de Calgary n'a. Pas un climat plus froid.

A la Rivière-à-la-Biche, il y a un commencement des village, et nous y prenons le diner. Cette gare est à mi-chemin entre Edmonton et Calgary; on croit généralement qu'une ville y surgira bientôt, et plusieurs magasins et hôtels y sont en construction.

A la gare d'Hobbéma, une surprise charmante vient réjouir nos yeux et nos cœurs. Au moment où notre train contourne un bouquet d'arbres verts, une fusillade bien nourrie d'late, des acclamations s'élèvent, et nous voyons flotter sur une colline des oriflammes et des banderolles de tottes couleurs. Mais ce-qui attire

plus spécialement notre attention c'est un groupe de Cris échelonnés sur le versant de la colline, les jeunes gens à cheval, et les vieux à pied, tous vêtus des costumes les plus pittoresques, et accompagnés de leurs femmes portant leurs bébés sur leurs dos.

Notre train s'arrête; nous descendons dans la prairie, et tous ces braves sauvages ayant à leur tête leur missionnaire, le P. Gabillon, nous entourent avec des transports de joie.

Papabkines (La Sauterelle), le plus vieux de la bande, saute au cou du P. Lacombe et l'embrasse avec effusion. D'autres se jettent aux genoux des évêques, et baisent leurs mains avec vénération et amour. Tous les cœurs sont emus, et des larmes brillent dans bien des yeux, pendant que nous leur serrons la main à tous, comme si nous étions de vieux auss.

Après ces épanchements spontanés, le grand chef des Cris, Osikkusiweyan (Peau-d'hermine) monté sur un talus, et prend la parole: "Mes parents et amis, combien nous devons être heureux aujourd'hui à la vue de tous ces grands chefs de la Prière, qui viennent nous visiter, nous bénir, nous, nos familles et notre terre!

"Grands chefs de la Prière, et vous tous, hommes de Dieu, nous vous remercions de toute notre âme d'être venus jeter un regard de bienveillance sur le pauvre sauvage. Soyez les bienvenus!

" Depuis le plus vieux de nous jusqu'au petit enfant

encore à la mamelle, nos cœurs sont remplis de joie et d'émotion. Votre passage au milieu de nous restera pour tous un éternel souvenir.

" Priez pour nous, afin que notre avenir soit prospère, et que nous soyons toujours vos enfants fidèles.

" Merci, encore und fois, de tout notre cœur."

Monseigneur l'archevêque de Saint-Boniface répondit à ce discours, et dit en résumé; que tous les grands chefs de la Prière et lui-même étaient bien heureux de rencontrer leurs fidèles enfants de la nation des Cris et de leur serrer la main; qu'ils espéraient que tous continueraient à être bons, à aimer le grand Maitre de la Vie, ainsi que leurs missionnaires, et à être dociles à leurs enseignements.

"Nous vous bénissons tous, ajouta-t-il, en terminant, vous et vos familles, et nous prions le Grand-Esprit-qu'il vous protège et vous comble de ses présents."

Il va sans dire que je n'ai rien compris de ces discours en Cris, et que c'est le P. Lacombe qui me les a traduits. Mais j'ai beaucoup admiré le ton, le geste et les jeux de physionomie de Peau-d'hermine. J'ai remarqué aussi que Mgr Taché ne parle pas le sauvage avec les mêmes intonations que le français ou l'anglais. Chaque langue a son rythme propre dicté par la nature; et tout orateur l'observerait s'il n'était pas gâté par la convention et l'instruction.

C'est à la convention, et non à la nature qu'obcissent

ces prédicateurs ennuyeux qui chantent leurs sermons, au lieu de les dire avec le ton naturel de leur conversation.

Après les discours, nous serrâmes de nouveau la main des sauvages, et nous remontâmes dans notre palaisroulant.

Quand le train se mit en marche, tous les sauvages se jetèrent à genoux, et les évêques, debout sur la plate-forme de notre char, leur donnèrent une dernière et solennelle bénédiction.

Et sur les oriflammes flottantes brillaient les inscriptions: Salvete, reverendissimi domini — Plaudite gentes — Hosanna! Alleluia! Et les feuillages printaniers frémissaient d'allégresse; et la brise et les oiseaux chantaient, et le soleil rouge, baissant à l'horizon, inondait de ses rayons joyeux les vertes ondulations de la plaine.

Quel peintre il faudrait pour reproduire une pareille scène! Mais la peinture elle-même n'en rendrait pas le mouvement, la vie et les douces émotions.

Imaginez quels durent être les sentiments de ces panvres enfants du désert qui n'avaient jamais vu que leurs humbles missionnaires. Songez à l'étonnement et à l'émotion qu'ils ont dû éprouver en voyant réunis devant eux, dans un coin inconnu de leurs prairies tous ces grands chefs de la Prière et tous ces dignitaires ecclésiastiques fraternisant avec eux et leur adressant

des paroles d'amitié, de consolation et d'espérance! Quel beau jour pour eux! Quel souvenir ineffaçable dans leur existence! \*

Et pour nous quel tableau pittoresque et touchant! Quelle scène émouvante et riche en contrastes! Quels types à observer que ces produits de la sauvagerie qui restent pour nous un mystère, et qui nous regardent nous-mêmes comme des êtres mystérieux!

Mais pendant que je me laisse aller aux rêveries, les yeux fixés sur la plaine où les eavaliers Cris galoppent dans la direction de leur Réserve, la vapeur nous emporte rapidement, et le spectacle qui m'a tant intéressé disparaît à l'horizon.

Je m'en console en examinant deux chefs Cris, que nous emmenons avec nous, et qui vont nous accompagner jusqu'à Victoria, sur la côte du Pacifique.

Deux heures plus tard, nous étions à Edmonton; il était 6 heures p. m. J'entends ici par Edmonton, la gare de ce nom qu'il ne faut pas confondre avec la ville; car la ville est au nord de la rivière Saskatchewan, tandis que la gare est au sud, à près d'un mille de la rive.

Trois ou quatre hôtels et magasins viennent d'être bâtis autour de la gare, et un petit bois la sépare de la rivière et nous cache la ville.

La Saskatchewan, à cet endroit, est profondément

encaissée entre des collines boisées qui ont au moins trois à quatre cents pieds de hauteur.

En traversant le petit bois jusqu'au bord de l'escarpement, on aperçoit la ville couronnant la colline opposée. Elle n'est encore qu'un grand village, mais elle a grandi beaucoup depuis trois ans, et elle promet d'être la plus grande de toutes les villes qu'arrosent aujourd'hui les deux Saskatchewan.

Actuellement elle ne se relie au chemin de fer que par un bac très ingénieusement accroché à un câble de fer, et mis en mouvement par le seul courant de la rivière qui est très rapide.

Naturellement cette voie de communication est institution fisante, et la grande question de demain, à Edmonton comme à Québec, est la question du pont. Plusieurs des mêmes obstacles se rencontrent dans les deux villes.

Sans doute, la Saskatchewan n'a ni la largeur ni la profondeur du fleuve Saint-Laurent: mais les rives en sont aussi élevées que celles de Québec et Lévis, et l'on calcule qu'un pont pour le chemin de fer coûterait au delà d'un million.

Naturellement un pont de voitures serait beaucoup moins dispêndieux; car il ne s'étendrait pas d'une colline à l'autre, mais d'un rivage à l'autre, et serait ainsi beaucoup plus court; malgré cela ce serait encore un ouvrage d'au moins trente à quarante mille piastres.

Si l'un ou l'autre de ces ponts n'est pas bâti, il est

probable qu'on verra s'élever bientôt un autre Edmonton sur la rive sud.

A peine étions-nous arrivés à la gare d'Edmonton que nous sommes invités à nous rendre à l'hôtel voisin, et trois adresses y sont présentées aux évêques et à leurs compagnons — l'une par le conseil-de-ville, une autre par les cathóliques de langue anglaise, et une troisième par les Canadiens-français et les Métis.

Monseigneur Taché répond aux trois adresses en français et en anglais, avec cette abondance de paroles et d'idées que je ne me lasse pas d'admirer cliez lui.

L'archevêque de Saint-Boniface est un des orateurs les mieux doués que j'aie connus, et j'en ai connu beaucoup.

Il a cette sensibilité qui émeut et entraîne les cœurs, cette intelligence nette qui conçoit et énonce avec une clarté qui ne laisse rien dans l'ombre, cette logique et cette chaleur qui produisent la conviction, cette verve spirituelle qui assaisonne les mets délicats qu'il sert à ses auditeurs. Il a l'épigranme, le sarcasme, la gaieté, la couleur; et, quand le sujet s'y prête; son regard et son sourire illuminent les jets d'esprit qui agrémentent son discours.

Dans notre pays, l'abondance de paroles est un don qu'on rencontre assez fréquemment; mais il n'en est pas de même des idées, elles sont rares, même dans nos orateurs les plus renommés.

Chez monseigneur Taché l'abondance de paroles, qui est très grande, suffit à peine à exprimer la multitude de pensées que son esprit conçoit; et, ce que j'admire chez lui, c'est que la pensée toute grave et profonde qu'elle est, ne le surcharge pas, et laisse à son esprit toute sa légèreté d'allure, tout son entrain, tout son brie.

Il y a des gens que les grandes pensées alourdissent, et qui semblent ployer sous leur poids, comme Atlas portant le monde sur ses épaules,

C'est le propre du génie allemand qui confond quelquefois le profond et le creux.

Mais chez Mgr Taché les idées sont vives, alertes, et juillissent sans effort de son puissant cerveau pour s'envoler sur les ailes de sa parole également vive et brillante.

Si la vie toute d'action qu'il a menée lui avait laisse le loisir de cultiver davantage ses dons littéraires, et de développer cette faculté de l'esprit qu'on appelle l'imagination, et qui donne à la pensée la forme imagée qui la rend plus saisissante, il serait un orateur incomparable.

Je suis absolument incapable de redire ce que Mgr. l'archevêque de Saint-Boniface a répondu aux trois adresses de ses amis d'Edmonton; car je me suis livre au plaisir de l'entendre, et je n'ai rien noté.

C'était une improvisation très spirituelle et très sentimentale. Le rire s'y mêlait aux larmes. Il fit

l'éloge d'Edmonton qui a été depuis près d'un siècle le grand emporium du Nord-Ouest, qui s'est appelé d'abord le Fort Auguste, puis le Fort des Prairies, et enfin Edmonton.

Il rappela les jours déjà loin où il visitait Edmonton dans un train spécial, bien différent de ceux d'aujour-d'hui, et dont le pouvoir moteur était un attèlage de chiens.

Il vanta la bienveillance et les bons procédés dont la compagnie de la Baie d'Hudson a toujours fait preuve à l'égard des missionnaires. C'est l'opinion unanime de ces derniers que la Compagnie les a toujours généreusement assistés, et exigenit alors que ses agents et employés parlassent le français.

Il félicita la ville des progrès réalisés, et lui en prédit bien d'autres dans un avenir prochain.

Il ouvrit son cœur à ses chers Métis et leur rappela les jours d'antan.

Enfin, tous sollicitèrent sa bénédiction, et il la leur donna du fond du cœur.

Après un bon souper à l'hôtel, nous revenons à notre char, qui ne roule plus, Dieu merci! et nous y passons une nuit tranquille.



# A SAINT-ALBERT

sur la route d'Edmonton à Saint-Albert.—Le siège épiscopal.—Cordiale réception.—Discours.—Cérémonies religieuses.—Sermon de Mgr Taché.—Statistiques.

Dès 9 heures du matin, le 28 mai, les excursionnistes se mettaient en route pour Saint-Albert, qui est à 9 milles au nord-ouest d'Edmonton.

Il faisait froid, et de gros nuages qu'un vent violent charriait du nord-est aspergeaient abondamment les voyageurs d'une pluie glacée, mêlée d'un peu de grêle. Mais de temps en temps les nuées grises, en s'écartant laissaient voir un coin du ciel bleu et percer quelques rayons de soleil. Alors le paysage s'égayait, les floraisons de mai souriaient, et les feuilles nouvelles étince-laient comme des vêtements ornés de perles.

C'est ainsi du moins que le paysage apparaissait aux imaginations poétiques; mais il semblait moins beau aux natures positives et flegmatiques.

Le chemin qui conduit d'Edmonton à Saint-Albert est d'ailleurs très beau comme la plupart des chemins de prairies. Il traverse d'excellentes terres, parsemées de petits bois de trembles et de peupliers, et de quelques bouquets d'épinettes. De distance en distance, quelques fermes et des champs cultivés.

Enfin, de la cime d'une colline très haute nous découvrons tout-à-coup la vallée profonde où serpente la rivière de l'Esturgeon; et, au sommet de la collineopposée, nous apercevons en face de nous la cathédrale de Saint-Albert, flanquée d'un côté par le palais épiscopal, et de l'autre par le joli couvent des Sœurs de la Charité.

Le site est enchanteur, et le point de vue des plus pittoresques. Les versants des deux collines, qui se font face, s'élèvent en pente douce, et la rivière qui les sépare est bordée d'un village naissant, tout au fond de la vallée.

La route que nous suivons descend au milieu des arbres dont les feuilles viennent de s'ouvrir, traverse la rivière sous une arche de verdure toute pavoisée, et remonte de l'autre côté au milieu d'un gazon vert-tendre, entre une double rangée de petits arbres jusqu'aux trois édifices qui couronnent pittoresquement la colline, l'église, le palais et le couvent. La scène de l'arrivée fut émouvante.

La voiture qui conduisait Mgr Taché s'avançait en tête et gravissait la colline à pas lents. Toutes les autres voitures suivaient, et formaient une imposante procession.

Les cloches sonnaient à toute volce, les oriflammes flottaient à toutes les flèches et sur tous les toits ; et, sur le balcon de son évêché, Mgr Grandin, la tête découverte, sa belle chevelure blanche encadrant ses traits, et entouré d'un groupe de ses missionnaires, attendait ses visiteurs. Toute la population réunie sur la grande place en face de la cathédrale et de l'évêché s'écartait devant la procession, et s'agenouillait au passage de chaque évêque pour recevoir sa bénédiction.

A mesure que les voyageurs descendaient de leurs voitures, Mgr l'évêque de Saint-Albert leur souhaitait la bienvenue en les embrassant, et les introduisait dans son palais dont les portes étaient toutes grandes ouvertes.

Un quart d'heure après, évêques et prélats, revêtus, sde-leurs mantelettas, Religieux et prêtres se rendaient en procession à l'église pour y assister au chant du Te Deum et il la bénédiction du Saint-Sacrement.

Mgr Grandin remercia les Fidèles pour la réception triomphale qu'ils avaient préparée, et les invita à se rendre à l'évêché où devaient être présentées les adresses.

C'est M. Antonio Prince, député à l'Assemblée Législative, qui lut aux visiteurs une adresse en français aussi bien pensée que bien écrite. Au nom de la population anglaise M. H. W. McKenney lut une autre adresse en anglais qui ne fut pas moins appréciée. Enfin Mgr Grandin prit la parole au nom de son clergé, et fit entendre un vrai magnificat de joie et de reconnaissance.

Ce fut Mgr l'archevêque d'Ottawa qui eut la tâche difficile de répondre à toutes ces salutations élogieuses, et . il s'en acquitta avec bonheur.

Mais comme l'homme ne vit pas seulement de paroles, la fête oratoire fut suivie d'un dîner qui ne manquait pas de goût ni de saveur.

Une jolie séance académique à l'école, et une visite au couvent des Sœurs de la Charité furent le programme de l'après-midi.

Le lendemain, 29 mai, était un dimanche, et la cathédrale, toute pavoisée et décorée, fut le théâtre des plus imposantes solennités.

Sa Grandeur Mgr Laflèche officiait. Il était revêtu des ornements sacrés qui furent donnés à Mgr Grandin par ses amis de France, à l'occasion de ses noces d'argent épiscopalès, et qui sont les plus beaux que l'on connaisse au Nord-Ouest.

Mgr l'archevêque de Saint-Boniface, le métropolitain, assistait au trône, entoure de ses plus anciens compagnons de mission, le P. Lacombe, le P. Rémas et le P. Vègreville.

Les autres évêques et dignitaires, avec leur brillants costumes, remplissaient le chœur.

L'église n'est pas grande, et pouvait à peine contenir d'assistance composée d'environ un millier de Canadiens-Français, d'Anglais et de Métis.

Après l'Evangile, Mgr Taché monta en chaire, et le silence le plusgreligieux se fit :

"Nunc dimittis servum tuum, Domine, commença l'orateur, quiu viderunt oculi mei saluture tuum, quad prevesti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelutionem gentium, et yloriam plebis tua, Israel!

"Maintenant, Seigneur, vous pouvez laisser aller votre serviteur, parce que mes yeux ont vu le Sauveur, que vous avez destiné à être exposé aux regards de tous les peuples, pour être la lumière qui éclairera les nations, et lá gloire de votre peuple d'Israël."

Cette grande démonstration religieuse au siège épiscopal, dont il avait vu les commencements, et les immenses progrès réalisés dans l'Eglise du Nord-Ouest depuis le jour où il y vint planter sa tente de missionnaire, amenaient tout naturellement sur les lèvres de l'orateur, ce cantique de triomphe et de joie:

Comme le saint vieillard Siméon, il avait longtemps attendu le jour où il verrait la réalisation de ses lointaines espérances de missionnaire; et maintenant ce jour était venu; ses rêves étaient même dépassés, et,

dans ces immenses terrifeires, où le nom de Jésus était naguère inconnu, il le voyait maintenant adoré, servi par des peuples de races et de langues nombreuses; la Lumière, descendue du ciel en Orient, éclairait maintenant les nations de l'extrême Ouest; les cathédrales surgissaient du sol où se dressaient naguère les tentes des missionnaires, des villes florissantes remplaçaient les campements des Indiens, et partout éclatait la gloire du peuple d'Israël.

Quelle allégresse! Quel triomphe pour les humbles ouvriers de la vigne du Seigneur! Et comme ce grain de sénevé arrosé de leurs sueurs avait germé rapidement! Quel bel arbre il était déjà devenu; et combien il était doux de se reposer à l'ombre de ses branches chargées de feuilles et de fruits!

Je ne saurais reproduire l'émotion de l'orateur en commentant ce texte si bien approprié à la circonstance, et il est bien inutile d'ajouter qu'il communiqua cette émotion à son auditoire.

Comment aurions-nous pu rester insensibles en voyant cet illustre missionnaire, vieilli avant l'âge par ses travaux apostoliques, 'accablé par des maladies prises dans ses longues courses d'hiver à travers les solitudes du Nord-Ouest, regardant venir lá fin de sa carrière, et contemplant avec la tendresse émue d'un père et les saintes joies d'un apôtre, les succès merveil-

leux de son œuvre, les gloires et les grandeurs de l'avenir!

Ah! quelle page vivante d'histoire ecclésiastique au Nord-Ouest il nous a faite alors! Et combien je regrette qu'il ne l'ait pas écrite lui-même, comme lui seul aurait su le faire!

Il remonta jusqu'aux débuts de Monseigneur Provencher dans les missions du Nord-Ouest, en 1818, si ju ne me trompe. Il fit l'éloge de ses vertus, et résuma l'histoire de ses junyres.

Il nomma tous les missionnaires qui vinrent à différentes dates assister l'illustre et vénéré évêque dans son œuvre d'évangélisation, les abbés Thibeau, Laflèche, aujourd'hui sur le siège épiscopal des Trois-Rivières, Bourassa, le P. Aubert et lui-même.

Il remercia au nom de Dieu les Religieux dévoués. qui devinrent subséquemment ses auxiliaires, les RR. l'P. Grollier, mort depuis, Lacombe, Rémas et Vègreville.

Il raconta les commencements de Mgr Grandin et son accession à l'épiscopat. Il énuméra les fondations et les établissements, l'érection des vicariats apostoliques et des diocèses, les constructions d'églises et de chapelles, la venue des religieuses et la fondation des couvents et des écoles.

Il fit un tableau imagé des travaux des missionnaires,

de leurs courses, de leurs épreuves, de leurs consolations et de leurs joies.

Au juste tribut d'éloge qu'il paya aux morts il sût mêler de bonnes et délicates paroles pour les viyants.

Venant enfin aux résultats obtenus pendant un peu moins d'un demi-siècle, il rapprocha l'époque actuelle de l'année 1845, date de son ordination comine prêtre à Saint-Boniface, et il révéla à son auditoire les statistiques suivantes, qui ne sont pas sans éloquence:

En 1845, il y avait 4 religieuses mais point de couvent. Aujourd'hui il y a 21 couvents et 176 religieuses dont 122 sœurs de charité et 54 sœurs auxiliatrices.

En 1845, il y avait au Nord-Ouest 4 prêtres séculiers et 2 religieux; aujourd'hui on y compte 37 prêtres séculiers, 7 séminaristes, et 100 religieux dont 91 oblats — outre 68 Frères convers et 8 scholastiques.

En 1845, 4 habitations de prêtres — aujourd'hui 111.

Alors, 4 églises ou chapelles — aujourd'hui 150. Alors, 4 écoles — aujourd'hui 166 dont 31 pensionnats. Alors, 140 enfants fréquentaient les écoles — aujourd'hui, ils sont 5,000, dont plus de 1000 sont pensionnaires.

Enfin, en outre des églises et chapelles, il y a 127 stations, régulièrement desservies par des missionnaires,

c'est-à-dire des endroits où ils vont à certaines dates dire la messe et prêcher, dans des maisons privées. 1

1-Etat comparatif de la situation actuelle de l'ancien diocèse de Mgr Provencher avec ce qu'elle était lors de l'ordination du Père Taché, en octobre 1845.

|                                                                                                                                                    | 1845                                              | 1892                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                   | -                                                                                                                                        |
| Divisions Episcopales                                                                                                                              | Vicariat Apostolique<br>Evêque                    | 2 Diocèses et 2 Vicariats<br>1 Archevêque, 4 Evê-                                                                                        |
| Clergé Séculier                                                                                                                                    | 4 Prêtres<br>2 Oblats                             | ques.<br>37 Pretres, 7 Cleres.<br>91 Oblats, 6 Société de<br>Jésus, 3 Chanoines<br>Réguliers de l'Imma-                                  |
| Scholastiques Religieux.                                                                                                                           | • 0                                               | culée Conception. 7 Société de Jésus. 2- Oblats, I Chanoine Régulier de l'Imma- culée Conception.                                        |
| Frères Condjuteurs                                                                                                                                 | 0                                                 | 58 Oblats, i Société de<br>Jésus, I Chanoine Ré-<br>gulier de l'Immaculée<br>Conception.                                                 |
| Frères Instituteurs 4<br>Religieuses 4                                                                                                             | 0<br>Sœurs de la Charité,<br>(dites Sœurs Grises) | 3 Société de Marie.<br>122 Sours Grises, 17 Saints<br>Nons de Jésus et de<br>Marie, 28 Fidèles<br>Compagnes de Jésus,<br>3 l'Assomption. |
| Sœurs Auxiliatrices                                                                                                                                | . 0                                               | 30 Tertiaires, 10 Saints<br>Nous de Jésus et de<br>Marie, 17 Fidèles<br>Compagnes de Jésus.                                              |
| Demeures sacerdotales. Couvents de Religieuses. Eglises. Chapelles Collèges et Pensionnats. Pensionnaires. Externats Elèves. Hôpitaux Orphelinats. | 4:                                                | 1000 - 160 - 7 - 6                                                                                                                       |

N. B.—La jurisdiction de Mgr Provencher ne s'étendait pas à l'ouest des Montagnes Rocheuses.

Voilà certes des statistiques qui prouvent que l'Egliscatholique au Nord-Ouest n'a pas été une vigne improductive, et que ceux qui en ont pris soin n'ont pas été des ouvriers paresseux.

L'impression produite par le sermon de Mgr Taché a été très grande, et je suis sûr que ceux qui l'ont entendu n'en perdront jamais le souvenir.

A une heure p. m., nous étions tous rangés autour d'une table abondamment servie à l'évêché, et nous prenions un excellent et joyeux dîner.

Les vêpres furent célébrées à 4 heures p. m., par Mgr Grandin, et Mgr l'évêque des Trois-Rivières y fit le sermon. Malheureusement, je ne l'ai pas entendu ; car j'avais dû repartir pour Edmondton à 3 heures P. M., en même temps que Mgr Brondel, Mgr Lorrain et le P. Lacombe.

Ce départ précipité m'a également privé du plaisir d'assister à une conférence donnée à l'école, avec illustrations à la lanterne magique, par M. Armstrong, qui est agent de colonization pour la compagnie du Pacifique, et qui a accompagné l'excursion comme artiste-photographe. On m'a fait beaucoup, d'éloges de cette conférence qui a obtenu, un vif succès.

Enfin, il fallut reprendre, notre itinéraire, et le lundi matin, 30 mai, nous remontions tous dans notre char spécial, en route pour Calgary, Je me trompe, nous ne repartions pas tous; car Mgr Taché était fort souffrant, et nous avons eu le chagrin de nous en séparer à Saint-Albert.

Les infirmités dont il souffre lui interdisent spécialement le voyage en voiture, et la route d'Edmonton à Saint-Albert l'avait horriblement fatigué. Il va sy reposer quelques jours et quand nous reviendrons de Vancouver nous le retrouverons à Calgary.

En attendant, il va laisser un grand vide dans notre char; car il est un compagnon de voyage plein de gaieté en même temps que le plus spirituel et le plus intarissable causeur.

A part ces ennuis de mauvaise santé, que je partage malheureusement avec Mgr Taché, et qui affectent plus mon humeur que la sienne, le voyage a été fort heureux jusqu'ici.

Pour me servir du vieux dicton, tout marche comme sur des roulettes, et les roulettes du Pacifique Canadien roulent admirablement.

Il n'y a qu'une voix parmi nous pour reconnaître les attentions dont nous sommes l'objet de la part de la compagnie du Pacifique. Rien n'a été négligé pour nous assurer un voyage agréable, et l'excursion que nous venons de faire à Edmonton en est une preuve nouvelle.

En effet, le jour fixé par nous pour aller de Calgary à

Edmonton, il n'y avait aucun train qui dût faire ce trajet, et qui pût remorquer notre char. Prévenu de la chose par le P. Lacombe, M. Van Horne a mis une locomotive à notre disposition, et cette locomotive nous a attendus à Edmonton pendant les deux jours passés à Saint-Albert. On ne saurait être plus généreux ni plus aimable.

## XVIII

# LES VISITES DE DIEU-AUX SAUVAGES

Peau d'Hermine et La Santerelle. — La petite vérole chez les sauvages. — La prière d'un Sorcier. — Une guérison merveilleuse. — Les visites de Dieu.

Je crois avoir dit que nous ramenous avec nous deux chef Cris, dont l'un se nomme\_Osikkusiveyan, (Peau d'hermine), et qui est un des plus beaux types sauvages que l'on puisse voir. Il va représenter sa tribu et tous les Sauvages chrétiens des Territoires au grand congrès eucharistique, qui doit être tenu dans quelques jours au bord du fleuve Fraser par les Indiens catholiques de la Colombie.

Il est le gendre du grand sorcier Papabkines, (La Sauterelle) que nous avons vu à Hobbéma.

Sa femme a échappé à l'épidémie de la petite vérole en 1870, dans des circonstances que les missionnaires ont jugé prodigieuses, et le récit que le Père Lacombe m'en a fait trouve ici sa place. Des jeunes gens de la tribu étaient allés en guerre sur le territoire Américain. En revenant de leur expédition ils avaient trouvé dans un camp de sauvages des Etats-Unis, un grand nombre de cadavres étendus dans la prairie. Ignorant de quelle maladie ces hommes étaient morts, ils les avaient dépouillés de leurs vêtements et ils s'en étaient affublés.

Quelques jours après plusieurs d'entre eux furent atteints de cette horrible maladie dont ils ignoraient l'existence, et que les survivants apportèrent à leur tribu.

C'était en juin 1870, et la contagion fit de rapides progrès dans la vallée de la Saskatchewan. Deux mille ciuq cents sauvages en moururent. C'était une désolation que le prophète Jérémie seul pourrait décrire et qui font songer à ses lamentations célèbres: Desolatione desolata est terra, etc., etc. Les missionnaires, captifs de leur dévouement, connurent alors toutes les angoisses du martyre.

Comment échappèrent-ils à la mort? Cela nous semble miraculeux; car ils vivaient constamment au milieu des mourants et des cadavres en pourriture. Il leur fallait non seulement soigner et administrer les malades, mais transporter les morts enveloppés dans de simple couvertes, et creuser eux-mêmes des trous dans la terre pour les y enfouir.

Pendant la nuit surtout le spectacle du camp, où la

mort promenait ses ravages, était effroyable. De tous côtés s'élevaient des gémissements et des plaintes; les uns étendus sur l'herbe se tordaient dans les convulsions de l'agonie, les autres erraient comme des fantômes à la lueur des feux qui s'éteignaient, les chiens hurlaient comme si le mal les avait torturés eux-mêmes, et quand l'aurore se levait, les missionnaires faisaient le tour des tentes pour compter les morts et leur donner la sépulture.

Or pendant que le terrible fléau sévissait ainsi au bord de la Saskatchewan, R fille unique du grand sorcier Papabkines (la Sauterelle), fut un jour atteinte par lá maladie. Son père l'adorait et quand il la vit dans les transes de la mort il perdit confiance dans ses jongleries et ses médecines, et il vint demander des prières aux missionnaires.

Le Père Lacombe alla voir la jeune fille, et il constata qu'elle était arrivée à la dernière période de la maladie, et qu'il n'y avait plus d'espoir. Il l'exhorta à la mort et lui administra les dernièrs sacrements; car la jeune fille était chrétienne, quoique le père fût resté païen.

Le R. Père André qui partageait alors avec le Père Lacombe son pénible ministère, pendant cette effrayante épidémie, alla voir aussi la jeune fille, et avertit le chef Indien de faire son sacrifice.

Mais aussitôt que les missionnaires étaient de retour à leur tente, le malheureux père revenait les trouver et les suppliait de venir voir sa fille, espérant toujours que Chomme de la prière serait plus puissant que lui auprès du Grand Esprit.

"—Mais, mon pauvre ami, lui disait le Père Lacombe, il est absolument inutile que je retourne voir ta fille; je vais prier pour elle ici. Il faut te résigner d'ailleurs, car ton enfant-va mourir, et Dieu va la recevoir dans son paradis. Tu n'as pas voulu te faire chrétien, malgré que tu nous connaisses depuis longtemps, et tu continues de mêler tes superstitions païennes et tes jongleries à quelques-unes de nos croyances que tu astini par accepter. Mais le bon Dieu n'est pas satisfait de cette conduite, et c'est pour te convertir sans doute qu'il t'inflige cette grande douleur."

Le sorcier écoutait tout cela sans rien répondre, la tête basse, les yeux fixés vers la terre ; mais quand le missionnaire se taisait il relevait la tête et disait : "Viens voir ma fille encore une fois avant qu'elle ne meure." Le Père Lacombe se laissa toucher. Tout accablé qu'il fût par les rudes labeurs de la journée, il marcha vers la loge du sorcier qui était à deux milles de distance. Il trouva la malade dans le paroxisme de la fièvre. Toutes les éruptions qu'il avait observées le matin étaient rentrées, et selon toutes les apparences la mort était inévitable et prochaine. Le prêtre lui adressa quelques paroles, récita des prières et s'en revint.

Il était tard, et il avait grand besoin de repos. Mais à peine était-il au lit qu'il entendit gratter à la porte de la tente.

— Je parie, dit le Père Lacombe au Père André, que c'est encore cet ennuyeux de sorcier.

Il se leva et alla ouvrir. C'était en effet Papablines, qui entra sans dire un mot. Une partie de la tente servait de chapelle : le vieux sorcier se dirigea de ce côté. Là, il se jeta à genoux, et après un long silence il se mit à prier à voix haute :

- -"O grand Esprit, disait-il, toi qui écoutes les builles quand ils ont besoin d'eau, toi qui donnes aux oiseaux les graines qui les nourrissent, pourquoi donc ne m'écouterais-tu pas? Est-ce que tu aimes mieux les bêtes que les hommes? On dit que tu as un fils et que tu l'aimes comme toi-même: Eh bien moi, j'ai une fille et je l'aime plus que moi-même. Toi qui peux la guérir pourquoi veux-tu qu'elle meure? Qu'est-ce que cela te fait à toi de me prendre ma fille? Tu n'en as pas besoin, et elle m'est nécessaire à moi. Si tu m'entends, et si tu es vraiment le Maître de la vie, laisse-vivre ma fille, et je croirai alors que tu es bon et que tu nous aimes."
  - Vous allez voir, dit le père André au l'ère Lacombe, que ce vieux sorcier va faire un miracle!

Le malheureux père pria ainsi une partie de la nuit.

Au matin, le Père Lacombe fut forcé de partir pour une mission un peu lointaine et il ne revint qu'au bout de

quelques jours. Il était bien sûr que la fille de Papabkinès avait dû mourir dans l'intervalle. Quelles ne furent pas sa surprise et sa joie quand, à peine de retour, il vit venir à travers la prairie le vieux sorcier et sa fille bien-aimée: elle était parfaitement guérie! C'est quelques mois après qu'elle est devenue Madame Osikkusiweyan (l'eau d'hermine). Quant au vieux sorcier, il s'est converti depuis, et est devenu un fervent chrétien.

Quand j'ai connu cette histoire, j'ai compris pourquoi le vieux *Papabkines* avait embrassé le P. Lacombe avec tant d'effusion, à la gare d'Hobbéma. C'est qu'il regarde le missionnaire comme son sauveur et celui de sa fille.

Tout en prêtant l'oreille au conteur, je regardais Osikkusiweyan, et j'admirais son maintien noble et digne.

Le Cris est vraiment une belle race, et sa langue, est dans l'opinion des missionnaires une des plus belles qui existent.

Au point de vue grammatical, elle est admirable, disent-ils, comme régularité, comme simplicité, et comme richesse. Quand vous en connaissez les rucines principales, avec quelques combinaisons de certaines syllabes usuelles, et les finales de genre et de nombre, vous pouvez comprendre et même parler la langue crise.

Le pays que nous traversons, en revenant d'Edmonton à Calgary, est plein des souvenirs de cette tribu; et la plupart des récits merveilleux que je tiens du P. Lacombe ont eu pour théâtre ces belles vallées qu'arrose la rivière à la Biche.

C'est donc ici qu'ils me paraissent avoir leur place marquée dans ce volume.

Sans doute, ils ne sont pas des souvenirs actuels de notre voyage; mais c'est ici que je les ai recueillis, et ils appartiennent à un ordre de choses qui ne reviendra plus, et dont quelques bribes au moins seront ainsi sauvées de l'oubli.

Ces récits contiennent d'ailleurs un grand enseignement : c'est que " Dieu ne fait point acception des personnes, comme disent les Actes des Apôtres, et qu'en toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable."

Parmi les races mêmes les plus dégradées il est des hommes qui craignent Dieu sans le connaître, et qui pratiquent la justice naturelle. Quand ces hommes l'appellent du fond de leur misère, Dieu les entend; il va les visiter, et s'il n'avait pas de missionnaire à sa disposition il leur enverrait un ange comme il fit pour le centurion Corneille.

A l'aurore du christianisme, il y eut quelque doute sur cette doctrine, parce que les Juifs s'imaginaient que Dieu leur avait donné le monopole des vérités du salut. Mais, un jour, à Joppé, saint Pierre eut un ravissement d'esprit. Il vit le ciel ouvert, et comme une grande nappe suspendue par les quatre coins, qui s'abaissait du ciel en terre, et dans laquelle étaient toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles de la terre, et d'oiseaux du ciel.

Et une voix lui dit : tue et mange.

Saint l'ierre objecta qu'il n'avait jamais rien mangé d'impur. Mais la voix répliqua: ce que Dieu a purifié, ne l'appelle pas impur.

Et quand cette scène se fut renouvelée trois fois, la nappe fut retirée dans le ciel

Que signifiait cette vision? — Pierre comprit que .
toutes les nations, Gentils comme Juifs, étaient appelées
à la foi chrétienne et au ciel.

L'Eglise a confirmé cette interprétation de sa vision, et c'est pourquoi elle envoie ses missionnaires à toutes les races et dans toutes les terres connues et inconnues pour leur porter le don de la foi.

Ces visites de Dieu aux abandonnés de ce monde revêtent des formes aussi variées que toutes les œuvres divines, mais sa Providence éternelle n'en est pas moins visible aux yeux de l'homme sans préjugés.

On vient de voir par quel chemin il est arrivé au cœur du sorcier d'Hobbéma, et j'ai raconté précédemment comment il avait pénétré sous le toit du vieux l'asquaw.

Voici maintenant un autre fait que je tiens de la bouche même de Mgr Taché.

Un jour, dans une mission lointaine, un Indien se présenta devant lui, et après les salutations d'usage, il lui montra sa main gauche qui n'avait pas de pouce.

- -Que signifie celà ? lui demanda l'évêque:
- —"L'année dernière, répondit le sauvage, un jour que je faisais la chasse, mon fusil a éclaté et m'a emporté le pouce. Le sang coulait horriblement, et malgré tous mes efforts et tous les moyens employés je ne pouvais pas l'étancher. J'eus la certitude que j'allais mourir. Alors je regardai en haut, et je dis : Toi qui as fait la Terre, Grand-Père de tout ce qui est vivant, si tu peux vraiment conserver la vie aux êtres que tu as créés, et si tu me vois, tout petit que je suis, arrête mon sang de couler, et quand je rencontrerai un homme de la prière je tâcherai de te connaître.

"Le sang s'arrêta instantanément. Je remis ma "mitaine, revins à la loge, et fus bientôt guéri.

"Aujourd'hui, en apprenant ton arrivée j'ai voulg remplir ma promesse. Je viens te voir, toi l'envoyé du Grand-Esprit, afin que tu m'apprennes ce que tu connais de lui."

On imaginera facilement quel accueil lui fit le vénérable missionnaire, et avec quel empressement il l'instruisit et le baptisa.

Dans les récits qui vont suivre les voies de la Providence brillent avec éclat. Quelques-uns des faits qui s'y trouvent consignés ont déjà été racontés par M. l'abbé Dugas dans un joli volume intitulé "Légendes du Nord-Ouest"; mais ils ne sont pas du tout légendaires. Ils sont authentiques, et j'en tiens tous les détails du R. l'. Lacombe lui-même. La forme est bien à moi, mais le fond est bien à lui.

## XIX

### UNE FEMME ABANDÔNNÉE.

La prairie pendant l'hiver.—Une expédition du P. Lacombe.
—Campement du soir.—Gémissements dans la nuit.—
Les malheurs d'une femme. Deux êtres humains sauvés.

I

Le ministère des missionnaires parmi les tribus sauvages du Nord-Ouest leur imposait autrefois des occupations multiples et variées, plus pénibles les unes que les autres. L'une des plus importantes et des plus difficiles était d'accompagner les chasseurs à travers les prairies. Elle était dévolue tantôt à l'un, tantôt à l'autre, deux fois dans le cours d'une année, et l'on appelait cette partie du ministère "aller à la prairie."

Ces expéditions étaient généralement composées de plusieurs centaines de chasseurs, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, et entrainaient toutes les misères, et toutes les péripéties de la vie des camps.

Mon vieil ami, le l'. Lacombe, a souvent accompagnides expéditions de cette nature, et c'est dans l'une d'elles que s'est passé le fait providentiel que nous allons raconter.

C'était en février de je ne sais plus quelle année. Le missionnaire avait quitté Saint-Albert pour aller rejoindre un grand parti de chasseurs-Cris, qui-se-dirigeair vers les prairies du Sud. Il voyageait en traineau à chiens, avec un brave Cris, devenu chrétien, et qui, sous le noin d'Alexis, est connu dans l'Ouest comme l'un des plus grands chasseurs des prairies, et l'un des plus dévoués amis des missionnaires.

Après plusieurs jours de marche, et quelques centaines de milles parcourus, ils étaient arrivés dans le voisinage de la rivière à la Biche, et ils espéraient y trouver quelques traces du passage de l'expédition des Cris.

Le voyage dans la Prairie à cette saison de l'année n'est pas gai. Le ciel est gris, et le soleil est bien loin. Ses rayons obliques sont pâles et ne réchauffent guère. Toute blanche de neige, la plaine interminable, monotone, silencieuse, est comme une morte ensevelie dans un blanc suaire.

Pendant de longues heures le voyageur chemine, sans entendre d'autre son que le bruissement de la neige sous sa raquette, sans apercevoir un signe de vie, un sentier battu, un simple vestige révélant des êtres vivants; et l'horizon est toujours le même, et la plaine

toujours sans tache se prolonge dans toutes les directions jusqu'à l'immense coupole du ciel terne.

Bientôt la soif se fait sentir, la fatigue le gagne, et le besoin de sommeil se manifeste. Mais s'il mauge de la neige pour étancher sa soif, il sait par expérience, qu'il en sera malade de tièvre, et que la soif le tourmentera davantage. S'il se repose, l'engourdissement va s'emparer de ses membres, et il ne pourra plus repartir; s'il s'endort, il ne se réveillera plus, car le froid le tuera.

Une rivière! Voilà l'oasis après laquelle il soupire dans cet immense désert de neige. Car c'est là seulement qu'il pourra trouver l'eau pure dont il a besoin pour son repas, et du bois pour allumer un feu et réchauffer ses membres engourdis.

Il marche toujours, inspectant l'horizon, et y cherchant quelque ligne sombre dessinée par les esearpements d'une rivière ou par les cimes grises de quelques hautes futaies.

Mais la vue prolongée de la plaine sans borne l'incline à la rêverie; et la mélancolie de sa pensée lui impose le silence.

L'illimité du vide n'a pas d'écho; et l'on y prend l'habitude de se taire parce que les paroles tombent dans un abîme d'espace qui ne les renvoie pas.

Dans cet infini sans voix la joie s'évanouit comme la parole. Et cependant c'est une tristesse qui a des charmes, et qui devient en quelque sorte un besoin. Quand

on en a pris le pli, la joie bruyante fatigue, et l'on redemande l'ennui vague, indéfini de la solitude muette.

A toutes ces impressions que nous analysons nos deux voyageurs étaient depuis longtemps habitués. Ils marchaient donc en silence, l'un en avant des chiens pour les guider, et l'autre en arrière.

Le soleil venait de s'enfoncer sous l'horizon, et la nuit venait rapidement; mais là-bas les falaises de la rivière à la Biche dessinaient leurs courbes dentélées. Déjà la pente des terrains indiquait son voisinage, et la nuit tomba tout à fait quand ils en atteignirent les bords.

Mais alors ils sentirent par la neige durcie sous feurs pieds que des chevaux avaient passé par là, et dans une petite pointe de bois ils rencontrèrent tous les vestiges d'un campement récent, et déciderent d'y passer la nuit.

11

La première chose à faire était d'y allumer un bon feu, et Alexis s'y entendait à cette besogne. Bientôt il découvrit le foyer même du campement, et en en remuant les cendres il constata que le feu n'était pas encore éteint.

Il le calluma joyeusement, et quand la flamme dissipa Pobscurité, les langues des deux voyageurs se délièrent.

- Ah! Père, je suis bien content de faire chaudière,

dit Alexis. (Cette expression employée par les Sauvages et les Métis signifie camper dans un endroit où l'on peut allumer du feu et faire un diner chaud.)

- Et moi aussi, dit le missionnaire; car je commencais à traîner mes raquettes, et je me sens un grand vide à l'estomac.
- Oui, j'ai remarque que vos jambes faiblissaient, l'ère; mais vous allez retrouver vos forces dans une bonne chaulière de penmican.
- Crois-tu que nous puissions rejoindre nos gens demain, Alexis?
- Certainement, car ils ne peuvent pas aller vite avec des femmes, des enfants et des bagages.

Les provisions, les ustensiles, les couvertures; et pendant que la marmite, suspendue au dessus du feu bouillait et chantait ce petit air qui réjouit l'oreille de celui qui a faim, on suspendait auprès du feu pour les faire-sécher les vêtements mouillés par la neige, et l'on ramassait des branches pour en faire des lits, sur lesquels on étendait les couvertures.

Enfin, on soupa de bon appetit, putis à demi-couché sur son lit de branches chacun commença à fumer.

Les deux amis étaient redevenus muets. Le grand silence de la nature n'était rompu que par les craquements des arbres, et les pétillements du feu. Les chiens avaient également pris leur souper, et, couchés en rond sur des branches, ils sommeillaient.

La nuit était très noire; et sous la tente profonde du Seigneur-Dieu ses serviteurs avaient oublié d'allumer les étoiles. Le froid grandissait, et dans l'air devenu plus sec les deux fumeurs regardaient monter les bouffées, blanches de leurs calumets.

Tout-à-coup, un faible gémissement se fit entendre.
Alexis dréssa l'oreille; mais il n'entendit plus rien.
Une demie-heure s'écoula, et le silence solennel,
impertubable de la nuit se prolongea.

Mais voici qu'un nouveau gémissement traversa l'épaisseur du bois, et fit tressaillir les deux amis.

- As-tu entendu, Alexis?
- Oui.
- Qu'est-ce que c'est?
- · I C'est la plainte d'un lievre saisi par un hibou
  - Tu crois?
  - Oui.
  - Ton lièvre me semble avoir une voir humaine
- Il y a beaucour de ressemblance, en effet; je l'ai souvent remarqué loisque...

Une plainte plus forte et plus prolonge empêcha. Alexis de finir sa phrase.

- Îl paraît que ton lièvre a la vie dure, hein
- Ce n'est pas un lièvre.
- Qu'est-ce que c'est alors?

- C'est un revenant.
- Mon cher Alexis, les revenants ne sortent pas dans un froid pareil.
- C'est jourtant bien ça, Père; et demain matin nous trouverons le cadavre de quelque sauvage suspendu dans un arbre. Il a besoin de quelque chose, et il vient nous le demander.
- Si c'est une voix humaine, c'est un homme vivant et non pas un mort.

Mais Alexis hocha la tête et il prêta l'oreille avec un air peu rassuré

Les gémissements avaient cessé, et le l'. Lacombe proposa de faire la prière du soir; Quand ils eurent récité leur chapelet, ils s'étendirent sur leurs lits pour dormir.

Ils allaient fermer l'œil lorsque les plaintes recommencèrent plus distinctes et plus lamentables qu'auparavant.

Le missionnaire se leva.

— Alexis, dit-il, lève-toi. Il y a la quelqu'un qui a peut-être besoin de nous; il faut aller voir.

Mais Alexis, très courageux en face d'un vivant, ne se croyait pas de taille à lutter contre un mort, et il ne voulut pas aller demander au revenant la raison de sa plainte.

- Eh! bien, dit le l'. Lacombe, j'irai seul. Mais

tiens-toi prêt avec ton fusil, et si je me trouve en face de quelque danger je t'appellerai à mon secours.

Le missionnaire marcha alors dans la direction d'oùles plaintes étaient venues. L'obscurité était profonde, et c'est à tâtons qu'il s'avançait lentement. De temps à autre les gémissements cessaient, puis recommençaient, tellement lugubres que malgré sa détermination énergique le missionnaire en frissonnait d'horreur.

L'effrayant, c'est qu'il ne voyait absolument rien.

Tout-à-coup, il sentit sous ses pieds, non plus de la neige, mais des cendres et en même temps une voix lamentable gémit lugubrement tout près de lui.

Il se pencha, et tendit ses mains en avant pour toucher l'être vivant qui était évidemment à ses pieds. L'objet qu'il toucha était une peau de buffle, mais sous cette peau il sentit quelqu'un se mouvoir.

Alors il remua les cendres encore chaudes, et il y retrouva un reste de seu qu'il ranima. La slamme jaillit; et relevant la peau de bussle il trouva une semme deminue pressant un enfant contre sa poitrine.

### III.

On comprend l'étonnement du missionnaire.

- Qui es-tu? Et que fais-tu ici? demanda-t-il.
- Je suis une femme abandonnée, et je ne puis plus marcher, j'ai les pieds gelés.

Le missionnaire se releva, fit quelques pas dans la direction de son compagnon, et lui cria de venir et d'emporter une couverte.

Quand Alexis comprit qu'il n'avait pas affaire à un revenant il retrouva tout son dévoûment et son courage. La femme fut étendue dans la couverte avec son enfant, et transportée auprès du feu, qu'Alexis eut le soin d'attiser de son mieux.

Il fit de nouveau chauffer l'eau, et prépara à manger pour la malheureuse femme.

De son côté le P. Lacombe lui fit une couche aussi confortable, qu'il put auprès du feu, et il défit les lambeaux de fourrures qui enveloppaient ses pieds, espérant qu'il pourrait peut-être encore les réchauffer et les sauver.

Mais il était trop tard. La décomposition était déjà commencée, et l'amputation était inévitable.

Quelle chose lamentable, hélas! C'était une femme de vingt ans, et qui paraissait en avoir cinquante, tant la souffrance l'avait accablée!

Quand elle eut mangé un peu, et repris quelque force, le P. Lacombe lui fit raconter son histoire.

Il n'y avait pas encore deux ans qu'elle était mariée, et elle faisait partie de l'expédition de chasse avec son mari. Mais-le misérable avait cessé de l'aimer, et il la maltraitait horriblement.

La veille encore il l'avait outrageusement battue; et dans son extrême douleur elle avait résolu de se suicider.

De grand matin, elle avait quitté le camp pour n'y plus revenir, après en avoir averti son mari. Mais loin de la retenir il lui avait dit : va-t-en, je ne veux plus te voir et je vais en prendre une autre.

Elle avait marché bien loin dans la prairie, déterminée à se laisser geler pour en finir avec la vie; et bientôt elle avait senti que ses pieds devenaient graduel-lement insensibles. Mais alors son enfant s'était mis à pleurer, et quand elle avait vu le pauvre petit être cherchant encore un reste de vie dans ce sein que le froid envahissait, l'indestructible sentiment de la maternité s'était réveillé en elle.

"Si ma vie m'appartient, et si je puis en disposer, avait-elle pensé, la vie de ce petit être n'est pas à moi, et je n'ai pas le droit de la lui enlever. Je veux me tuer, mais je ne veux pas tuer mon enfant!"

Et alors l'infortunée avait rebroussé chemin. Toute la nuit elle avait marché douloureusement, et lentement, avec ses pieds gelés.

Mais en dépit de ses efforts, elle n'avait pu parvenir au camp que le lendemain et elle l'avait trouvé désert, hélas!

Tout le monde en était parti; et elle n'avait pas eu la force de marcher plus loin. Alors elle s'était trainée péniblement jusque sur les cendres encore chaïdes du foyer éteint; et elle s'était dit: "c'est ici que je vais mourir; mais si le Maître de la Vie veut sauver mon enfant il enverra quelqu'un le prendre avant que mon corps ne soit entièrement gelé"!

Et si lointain que soit le ciel, et si grand et si élevé que soit le Très-Haut, il avait aperçu dans un pli de prairie de notre infime planète ces deux êtres misérables! Il avait entendu le gémissement de cette mère, et il avait envoyé son prêtre pour les sauver!

Mais qu'allait-on faire maintenant pour les airacher à la mort? Comment transporter cette femmie impotente et son enfant? Et comment rejoindre avec ce double fardeau le parti des chasseurs qui continuait su course?

Le P. Lacombe était perplexe en face de ce problème, et il demanda l'avis d'Alexis.

- Ecoutez, Père, dit Alexis. Vous allez vous coucher et dormir tranquille. Moi, je vais entretenir le feu, et organiser pendant la nuit notre course de demain. Laissez-moi faire.

Epuisé de fatigue, le missionnaire se jeta sur son lit de branches, et s'endormit d'un profond sommeil. Une fois seulement, il ouvrit les yeux mais il était tellement accablé qu'il ne vit que comme en rêve une femme étendue auprès d'un bon feu, et un sauvage qui travaillait.

Quand il s'éveilla tout à fait, il faisait grand jour, et

il trouva Alexis sur pied, de bonne humeur et content de sa nuit. Son brave compagnon n'ávait pas ferme l'œil. Il avait entretenu le feu, et transformé le traineau en une espèce de carriole pour y installer la femme sauvage et son enfant.

Le déjeuner fut bientôt pris, et l'on se mit en route. Sur un siège confortable, avec dossier de peau, qu'Alexis avait fabriqué pendant sa nuit et fixé sur le traineau, la malheureuse mère et son enfant furent installés; et, comme la charge se trouvait très lourde pour les chiens, Alexis leur vint en aide en marchant devant eux, et en tirant de toutes ses forces une longue corde attachée à la carriole. Le P. Lacombe suivait, poussant le traineau dans les endroits difficiles, et le maintenant en équilibre.

Le voyage fut long et pénible; mais enfin le missionnaire et son serviteur y apporterent tant de courage et d'efforts qu'ils rejoignirent le camp des Cris, vers le soir.

Les chess de l'expédition furent étonnés, et quelque peu honteux quand le prêtre leur montra la malheureuse victime de leur abandon, et leur reprocha leur conduite. Mais ils rejetèrent la faute sur le mari, qui, suivant leurs contumes, était le maître absolu de sa femme.

Celui-ci fut sans pudeur et paya d'audace :

et tu aurris bien mieux fait de la laisser où elle était

J'en ai une autre maintenant, et tu peux faire de celle-là-

Eh! bien, reprit le Père, tu es un misérable chien. Tu es pire, car les chiens traitent mieux leurs femelles; et tu aurais dû au moins songer à ton enfant, comme les animaux s'occupent de leurs petits. Tu peux rentrer dans ta tente et cacher ton déshonneur. Je trouverai parmi les tiens quelqu'un qui a plus de cœur, et qui prendra-soin de ta femme et de ton enfant.

Le missionnaire ne tarda pas à trouver en effet une famille qui eut pitié de la malheureuse abandonnée, et qui se chargea d'en prendre soin.

L'amputation des pieds fut inévitable, et l'on imagine facilement quelle voie douloureuse ce fut pour elle que cette série d'étapes qui termina l'expédition.

Elle ne mourut pas cependant, car Dieu lui réservait des jours meilleurs. Elle guérit, revint à la mission de Saint-Albert, et y reçut le baptême. Elle y vécut long-temps encore, en fervente néophyte, pendant que sa petite fille était recueillie par les sœurs de la Charité, au couvent de Saint-Albert, et y recevait une éducation chrétienne et des soins vraiment maternels.





# XX

## WIKASKOKISEYIN - (FOIN-DE-SENTEUR)

Un ami des Blancs. Missionnaire médecin. Une amputation. Conversion éclatante — Celui qui n'a pas de nom.
— Un héros d'autrefois. Sa mort, tragique.

l'armi les chefs des Cris il n'en est aucun qui ait été plus populaire que celui dont nous allons raconter la dramatique histoire, aucun qui ait été plus regretté par les guerriers de sa tribu aussi bien que par les Blancs.

Il a juis une part importante dans les traites intervenus entre le gouvernement du Canada et les Cris, les Chippewayans, les Assiniboines et les Chippewas.

Nous avons rencontré son noin et ses discours lans plusieurs pages des rapports que le gouverneur Morris a publiés de ses négociations avec les chefs de la tribus, et nous avons pur y constater quelle sympathie il éprouvait pour les Blanes, et quelle confiance il avait en eux.

Ce fut en septembre 1876 que ces traités furent négociés, et si nous sommes bien informé, il y avait

alors environ quinze ans qu'il était devenu chrétien, le plus fervent des chrétiens.

Aussi préchait-il toujours la conciliation, la paix et la contiance mutuelle. Ses discours au gouverneur, en présence des Indiens assemblés, sont très remarquables, et j'en détache avec plaisir quelques phrases:

"Je dis ces choses en présence de l'Etre Divin. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien, et je n'y vois rien qui puisse nous alarmer. J'accepte les offres qu'en nous fait avec joie, et je tiens votre main sur mon œur en témoignage de mon désir de voir notre union subsister aussi longtemps que cette terre durera et que cette rivière coulera.

"Le Grand Roi, notre Père, a les yeux fixés sur nous en ce jour; il nous considère tous comme des égaux. Il étend sa miséricorde à toute la terre, et il a ouvert un nouveau monde pour nous. Je plains tous ceux qui' n'ont d'autres ressources pour vivre que le buille...

"Puisse cette terre ne jamais boire le sang des Blancs!... Je remercie Dieu de pouvoir aujourd'hui lever la tête, et voir l'homme blanc et l'homme rouge se tenir ensemble dans la paix aussi longtemps que le soleil les éclairera..."

C'est en février 1860 que le R. P. Lacombe se trouva en rapports avec ce chef illustre des Cris.

Leur campement s'élevait alors dans la plaine qui s'étend entre la rivière à la Biche et la rivière Bataille, et le vaillant missionnaire était venu s'installer au milieu d'eux.

Il faisait très froid, et une couche de neige, épaisse de deux pieds, couvrait le sol. A son arrivée, les femmes sauvages s'occupèrent de son installation. On sait que selon les mœurs de ces tribus les femmes sont chargées de tous les travaux, qui ne sont pas la chasse on la guerre.

Elles se mirent donc immédiatement à l'œuvre, enlevèrent la neige, arrachèrent le foin glacé et dressèrent solidement la tente.

Cette tente était en cuir, assez spacieuse pour y dire. la messe, et chauffée par un petit poêle.

Quand le missionnaire y fut installé, les Premiers de la nation — qui étaient des amis mais non des chrétiens — vinrent lui-souhaiter la bienvenue.

Après les salutations d'usage, tous s'assirent par terre à l'intérieur de la tente — excepté leur chef qui resta debout.

C'était un homme de petite taille, svelte, bien fait, avec une belle tête, des yeux vifs et une expression douce et sympathique. On le nommait en Cris Wikas-kokiseyin — Foin-de-senteur.

As-tu emporté avec toi des médecines? dit le chef Cris au missionnaire.

- Pai quelques onguents, répondit le Père.
- Voudrais-tu soigner mon gendre, qui est bien malade?
  - Quel mal a-t-il?
  - Tu vas voir toi-même, je vais le faire venir.

Et pendant qu'on allait quérir son gendre, il raconta le terrible accident dont il avait été victime.

Quelques semaines auparavant, pendant une bataille, son fusil avait fait explosion, et lui avait broyé la main. Alors, il s'était attaché le bras bien serré, au-dessus dupoignet, et prenant son couteau de chasse il s'était luimême amputé la main.

L'inflammation des tissus, la corruption du sang, le manque de soins, le froid, avaient produit dans tout le bras une gangrène affreuse qui arrivait jusqu'à l'épaule.

· Quand le missionnaire le vit, il fut épouvanté.

—Mon cher frère, dit-il au chef Cris, les plus grands médecins dans mon pays seraient embarrassés dans un cas semblable : que yeux-th que je fasse, moi qui ne suis pas un homme de l'art?

Foin-de-senteur baissa la tête, et dit d'un air souls conneux à ses camarades :

— " Si nous étions des siens, il le soignerait bien, et le guérirait."

Puis, jetant au Père un regard suppliant, il ajeuta?" Soigne-le, toujours ; fais ce que tu pourras. Et

quand tu auras fait ce que je te demande, je ferai, moi, ce que tu demanderas pour ton Dieu!"

La situation du missionnaire était terrible. Entreprendre la guérison d'un mal aussi affreux était encourir une responsabilité pleine de périls ; et le pauvre prêtre n'avait-ni les instruments, ni les médicaments, ni les connaissances nécessaires.

Mais, d'autre part, s'il refusait d'agir, Foin-de-senteur - croirait que c'était mauvaise volonté, et serait moins disposé que jamais à se faire chrétien.

Le P. Lacombe éleva son esprit vers Dieu, et prit la détermination hardié de tenter une opération tout à fait nouvelle pour lui.

- Puisque tu le veux, dit-il à Foin-de-senteur, je vais faire ce que je pourrai. Mais, s'il meurt, ne pense pas mal de moi.
  - Non, certes.
  - Tou gendre est-il prêt à souffrir?
- Ne t'inquiète pas de cela. La souffrance ne lui a jamais fait peur.

Le Père Lacombe examina le bras du pauvre malade. Lacorde de peau qui faisait la ligature était profondément enfoncée dans les chairs et invisible; et les tissus en putréfaction tombaient en lambeaux. Puis il considéra son propre bras, pour en étudier un peu l'anatomie et bien choisir l'endroit où il pourrait faire une entaille profonde sans toucher aux principales artères.

Enfin, il prit son rasgir, et, résolument, en priant Dieu de diriger sa main, il pratiqua dans les chairs une incision profonde, atteignit la corde et la coupa.

Un flot de sang et de pus jaillit et le malade poussa un soupir de soulagement. Des murmures d'approbation se firent entendre parmi les sauvages; et le missionnaire, encouragé par ce premier succès, enleva du mieux qu'il put la plus graude partie des chairs gâtées, et brûla le reste avec un bâten de nitrate d'argent qu'il avait. Puis il enveloppa le bras dans une couche d'onguent composé de saindoux, de camphre et d'un extrait de bourgeons de liard.

Il recommanda au malade la diète et le repos; et trois fois par jour il renouvelait le brûlement des tissus gangrénés et la conche d'onguent.

Après quelques jours, le malade était en pleine voie de guérison, et au bout de trois semaines il était tout à fait guéri.

On peut s'imaginer la joie du missionnaire, et avec quelle effusion il remerciait Dieu de lui avoir accordice succès. En même temps, il espérait que Foin-dr-senteur se rappellerait sa promesse, et il cherchait une occasion propice de l'en faire souvenir.

Quel ne fut pas son bonheur lorsqu'un soir, à l'heure que sa petite cloché appelait à la prière les quelques sauvages qui étaient chrétiens, il vit tout à coup entrer dans sa tente Foin-de-senteur avec quarante de sa parenté et de ses amis!

Après la récitation d'une prière et le chant d'un cantique par le prêtre et ses fidèles, Foin-de-senteur se leva, et demanda au P. Lacombe la permission de parler—ce qui lui fut accordé avec empressement.

— "Mes parents, amis, et vous tous qui m'écoutez, dit-il, vous devez être bien étonnés de me voir ici, ce soir! Vous m'avez toujours connu comme un grand ami des croyances de nos pères, et, comme votre chef, vous m'avez toujours vu à la tête de nos grandes médecines (solennités religieuses). Aujourd'hui, en présence du Maître de la Vie, et devant notre ami l'homme de la Prière, je renonce à toutes nos superstitions (croyances) et j'embrasse la Prière (religion chrétienne)!"

Se jetant alors aux genoux du P. Lacombe, Foin-desenteur lui demanda de le marquer du signe de la croix; et le missionnaire se rappelant Clovis et saint Denis, lui prit la main, lui fit faire le signe de la croix et lui dit: "brave chef, adore ce que tu as brûlé, et buile ce que tu as adoré."

Tous ceux qui accompagnaient Foin-de-senteur voulurent suivre son exemple, et pendant plusieurs mois le missionnaire les instruisit et les prépara à recevoir le baptême.

y In soir, après une abondante chasse de bussles et un grand souper, dans les prairies que la rivière à la Biche arrose, le P. Lacombe les assembla et leur fit faire la prière en commun.

Ce pieux devoir accompli, les Anciens de la tribu se mirent à fumer, et à causer. Alors, Foin-de-senteur prit la parole:

-- "Mon associé, dit-il au P. Lacombe, tu t'apprêtés à me baptiser; mais tu ne le ferais peut-être pas, si tu connaissais ce que j'ai été autrefois et tout le mal que j'ai fait."

Le Père lui montra son crucifix et dit: "C'est pour sauver les pécheurs qu'il est venu sur terre; et si tu regrettes tes fautes, il te pardonnera."

- Eh ! bien, reprit Foin-de-senteur, je veux raconter ma vie passée, et ceux qui sont ici diront si parle la vérité.

orphelin très jeune, je fus recueilli par une vieille femme qui m'adopta pour son fils. Dans nos tribus, les orphelins sont les rebuts du camp et sont traiticomme des chiens; mais la vieille avait grande pini de moi.

"Je grandis ainsi; mais je n'étais considéré par personne. Je n'avais pas de nom, comme en ont tous nos guerriers; et l'on m'appelait "celui qui n'a pas de nom." Cela m'humiliait, et j'en souffrais grandement. De temps en temps, j'étais témoin du départ de quelques braves. Leurs jeunes femmes, ou leurs fiancées, ou leurs sœurs, les armaient, les équipaient, et ils partaient pour des expéditions lointaines, en poussant le cri de guerre, avec les encouragements des Vieillards, et les acclamations de la tribu.

"Quand j'eus dix-sept hivers je résolus de me faire un nom, et de partir aussi pour la guerre; mais je ne communiquai mon projet à personne, car je n'avais ni sœur, ni fiancée, ni aucun homme qui s'intéressât à moi.

"Je me procurai un vieux fusil, et quelques provisions. Je me fabriquai moi-même un arc, un carquois plein de flèches, et un lasso; et je partis à l'improviste, tout seul, au milieu de la nuit. Mon absence ne fut guère remarquée, parce que personne ne s'occupait de moi.

"Pendant cinq jours et cinq nuits, je cheminal dans la prairie, cherchant un camp ennemi, dormant quelques heures dans des cachettes comme une bête fauve.

"Un soir, je découvris au loin, au bord d'une rivière, un vaste camp de Pieds-Noirs. Je m'embusquai dans un ravin, au milieu des broussailles, et j'attendis l'aurore.

"" Au point du jour, j'examinai les alentours et les mouvements du camp. Je remarquai un grand troupeau de chevaux qui s'en allaient paître dans la plaine.

"Tout à coup, j'aperçus un guerrier de haute taille, drapé dans une ample couverte rayée de rouge, et se dirigeant vers moi. J'étais sûr qu'il ne m'avait pas aperçu, et je compris que c'était un des Anciens qui s'en allait au haut d'une colline pour adorer le Soleil, qui allait se lever, et pour bénir le camp qui dormait encore.

"Je vis qu'il affait passer auprès de ma cachette, et je résolus de le tuer. Mais, en déchargeant mon fusil sur lui, j'allais réveiller le camp, et tourber entre les mains des ennemis.

"Je bandai mon are, je pris une flèche que je baisai, et visai l'homme au cœur.

" La flèche vola droit au but, et l'homme tomba.

"Comme le tigre des montagnes, je m'élançai veis lui, et comme il respirait encore je lui enfonçai mon conteau dans la poitrine.

"Sa chevelure était une des plus belles que l'on put voir : je la lui arrachai, après avoir décrit un cerele saughant autour de sa tête,

"En laissant retomber son crâne dépouillé sur l'herbeverte, j'y remarquai des touffes de foin odoriférant. J'en arrachai une poignée que je mis dans mon sein, pendant que j'attachais à ma ceinture la superbe chevelure du chef ennemi.

"A ce moment, j'observai quelque mouvement dans le camp, et je pris ma course vers la troupe de chevaux. mon lasso à la main. Un grand nombre s'enfuirent; mais un bel étalon, moins effrayé, se laissa approcher assez pour que je pusse lancer à son cou mon lasso. Il se cabra; mais je réussis à l'atrêter, sautai sur son dos, et poursuivis les autres chevaux qui s'enfuyaient devant moi, de manière à les diriger vers mon pays.

"De grands cris retentissaient dans le camp où l'alarme était donnée, et des centaines de guerriers couraient après les chevaux qui restaient, pour les monter et me poursuivre.

"Mais pendant ce temps-là je m'enfuyais comme l'antilope poursuivie par des chasseurs; et, quand je regardais en arrière, à travers les nuages de poussière que soulevait ma troupe de chevaux, je voyais se dessiner au loin plusieurs cavaliers qui galoppaient en poussant des hurlements de rage sans réussir à diminuer la distance qui nous séparait. Au contraire, je m'aperçus bientôt que je les distançais toujours davantage, et quand il fut l'heure de midi, ils avaient renoncé à ma poursuite.

"Je me reposai alors, et fis boire mes chevaux dans une rivière que j'avais à traverser. Je voyageai tout le reste du jour et toute la nuit. Quand l'aube se leva j'avais sous les yeux le camp encore endormi de ma nation bien-aimée, et j'y rentrai, monté sur mon superbe coursier et emmenant devant moi quarante-deux beaux phevaux enlevés aux Pieds-Noirs.

— "Levez-vous! Levez-vous! criai-je. Il est revenu de la guerre, celui qui n'a pas encore de nom! Que les orphelins et tous ceux qui n'ont pas de chevaux s'approchent; et je leur donnérai des coursiers—

"Au milieu de l'émoi du camp, j'entonnai le chant de guerre, et tous les guerriers, en croyant à peine leurs yeux, nrentourèrent en poussant des acclamations.

petit-fils, descends de ton cheval que je t'embrasse!

- "Je pris alors le foin d'odeur que j'avais gardé sur ma poitrine, et je l'offris au vieillard en l'embrassant.

   Merci dit-il, tu es un brave " et s'adressant à la
- Merci, dit-il, tu es un brave ", et s'adressant à la foule il ajouta: Foin-de-senteur sera son nom!
- "C'est alors que je fus élu un des chefs de la nation.

   Et maintenant que tu sais combien j'ai été méchant.
- est-ce que tu peux encore me baptiser, homme de la Prière?"

Pour toute réponse, le P. Lacombe, en proie à la plus vive émotion, le serra sur son œur et l'embrassa,

Quelques jours après, il le baptisa, ainsi que sa femme; puis il célébra leur mariage. Plus tard, il accompagna le P. Lacombe à Saint-Boniface, et il y fut solennellement confirmé dans la cathédrale, en présence d'une foule de fidèles.

Nous avons dit en commençant ce chapitre quelle influence bienfaisante il a exercé sur les autres Indien-

et quelle grande part il a prise dans la négociation des traités avec le gouvernement du Canada.

Pour lui témoigner sa reconnaissance, et la haute estime qu'il avait conçue pour lui, le gouverneur Morris lui avait fait présent d'un magnifique revolver, que Foin-de-senteur montrait avec orgueil à ses amis.

Un jour qu'il le faisait admirer à son beau-frère, assis dans sa tente, celui-ci manipula le revolver de telle façon qu'il le déchargea presqu'à bout portant dans la figure de notre héros.

La balle avait pënétré jusqu'au cerveau, et il tomba

Ce fut un deuil universel dans toutes les tribus, et parmi les missionnaires qui le regardaient comme un de leurs plus puissants protecteurs.

Le Père Lacombe le pleura comme un frère, et il plemait encore en me racontant sa fin tragique.

Eurange fatalité qui s'attache à ces races malheutenses, et qui semble les vouer à la destruction. Tout re que la civilisation leur apporte pour améliorer leur sort semble contribuer à hâter leur décadence, et les acmes mêmes qui leur sont données pour se protéger servent souvent à les faire mourir.

Ce sont elles qui pourraient peut-être, en parlant des Blanes, répéter avec vérité la parole des Troyens: "timeo Danaos, et dona ferentes", je crains les Grees, même quand ils nous apportent des présents!

La civilisation a certainement pour ces pauvres sauyages un côté mauvais et sombre; mais il est juste de
dire qu'elle a aussi son côté lumineux. Elle ouvre le
ciel à ceux qui veulent y entrer; et ils peuvent dire
dans une certaine mesure en parlant des Blancs qu'ils
regardent toujours un peu comme des ennemis: salutem
éex inimicis nostris, le salut nous vient de nos ennemis

# XXI

#### LE WIGWAM DEVENU UN TEMPLE

Un matin de juillet dans la Prairie. — Une vision inattendue — Un chef Pieds Noirs devant la mort. — Sa première rencontre avec Jésus Christ. — Le soleil, flambeau du baptême.

Un'grand penseur a dit:

"L'espace est la stature de Dieu... La lumière vient de Dieu aux astres et des astres à nous... La lumière est l'ombre de Dieu, la clarté l'ombre de la lumière...'

Ces paroles me revenaient à l'esprit en recucillant des lèvres du P. Lacombe le récit qu'on va lire.

— Oui, c'est bien cela, pensais-je. Dieu remplit l'espace infini, et sa lumière pénètre partout. Mais la clarté qui nous arrive n'est que l'ombre de l'ombre de Dieu!

Un jour au milieu de cette vaste plaine que nous traversons, le R. P. Lacombe chevauchait en compagnie de deux Pieds-Noirs dans la direction d'un campe-

ment sauvage, qui d'après leurs calculs devait être à deux jours de marche de distance.

Gétait en juillet, et la journée était splendide.

Le soleil montait lentement à l'horizon; un souffie frais secouait les parfums des herbes encore humides de rosée.

La Prairie ressemble à l'océan; et l'on n'imagine pas, sans l'avoir vue, la magnificence sereine de cette mer sans rivages, où les foins ondulent sur les grandes vagues du sol, diaprées de fleurs blanches, bleues, et jaunes.

Solidement assis sur son cheval qui galoppait régulièrement, de ce petit galop doux et monotone, particulier aux chevaux des prairies, le P. Lacombe récitait son bréviaire, pendant que ses deux compagnons sauvages chevauchaient à ses côtés sans échanger une parole.

Les chevaux sauvages sont petits, mais ils sont infatigables, et ils penvent-galopper ainsi tout un jour.

L'air était d'une pureté diaphane; mais bientôt il se tamisa de vapeurs transparentes, flottant comme une gaze légère sur les champs immobilisés dans leur cadis immuable.

Le silence était profond, solennel, imposant comme dans un temple.

Les voyageurs humaient l'air lout imprégné de senteurs balsamiques, et se livraient au plaisir de chevau

cher ainsi à travers l'infini, sous l'œil unique de Dieu, dans la plénitude de leur liberté.

Tout à coup, sur leur droite, au milieu des vapeurs irisées qui dansaient à l'horizon, ils virent flotter des formes blanches. Etait-ce les voiles de quelque navire fantastique dans un lac inconnu, ou de grands cygnes blanes nageant dans l'éther les ailes déployées?

Habitués aux phénomènes du mirage qui grandit, soulève, idéalise les objets, et produit des effets merveilleux, les trois cavaliers eurent bientôt compris qu'il y avait là un campement de plusieurs tentes à la distance de quelques milles.

Mais quel était ce campement?

- Allons voir, dit le P. Lacombe.
- Oh! non, dirent les deux Pieds-Noirs. Ce sont probablement des Cris, et nous sommes en guerre avec eux. Ils nous tueraient.

Le missionnaire hésita, et reprit son briviaire. Soudain, ses regards et son esprit se fixèrent sur les versets nivants du psaume huitième.

"Quid est homo quod memor es ejus! Et films

"Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce qu'un enfant des hommes pour que tu daignes le visiter?

"Minuisti eum paulo minus ab Angelis; gloria et finore coropusti eum super opera manuum tuarum. "Ah c'est parce que tu l'as fait presque l'égal des Anges! C'est parce que tu l'as couronné de gloire let d'honneur plus que les autres œuvres de les mains!"

Ces belles paroles du Prophète-Roi furent pour le missionnaire une illumination.

- Il y a là quelqu'un qui attend la visite du prêtre: il faut y aller!
- Vas-y, si tu veux, Père. Les Cris ne le feront aucun mal, à toi. Mais nous, ils nous tueronts
- le réponds de votre vie; et je ferai en sorte qu'on prenne la mienne avant de toucher à la vôtre.
- C'est bien; allons, dirent les Pieds-Noirs. Et les trois cavaliers, tournant à droite galoppèrent dans la direction des blanches apparitions.

Bientôt ils distinguerent les tentes, et leurs habitants. C'étaient des Pieds-Noirs, qui venaient de solitudes lointaines, et qui n'avaient jamais vu le prêtre. Mais ils savaient qu'il existait, et ils l'appelaient l'hômme divin, Natoya-pikovēun.

Ce fut avec de grandes démonstrations de jois et de vénération qu'ils l'accueillirent. Hommes, femmes, enfants l'entourèrent comme un être surnaturel, en montrant le ciel; et, s'approchant de lui, ils passaient leurs mains sur sa poitrine et ses bras, puis sur leurs propres membres, comme pour lui enlever quelque vertu surnaturelle et se l'approprier — ou comme si

l'homme divin eût été un aimant capable de leur communiquer l'attraction céleste.

Il était près de midi, et ce fut bientôt l'heure de diner. Le buffle ne manquait pas alors, et de grandes tranches rôties à la broche fournirent un des plats les plus succulents du menu.

Le missionnaire mangea avec eux, fuma avec eux le calumet, et leur parla de Dieu et de la vie future.

Les trois voyageurs allaient remonter à cheval pour continuer leur route, lorsqu'un jeune homme s'approcha du P. Lacombe, et lui dit: "Mon vieux père est bien malade, ici, dans cette tente: veux-tu venir le voir?"

— Sans doute; pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Et le prêtre se dirigea vers la teute que le jeune homme lui indiquait.

En entrant, il apèrçut au fond de la teute, étendu par terre, presque nu, un grand vieillard pâle, décharne, livide et lès yeux étincelants.

- Je suis bien content de te voir, dit le vieillard; il y a longtemps que je demande au Maître de la Vie de me faire rencontrer l'homme divin. J'avais appris que tu devais passer dans nos prairies, mais je n'espérais plus beaucoup avoir le bonheur de te voir. Je suis grandement content.
- Eh! bien, moi aussi, dit le prêtre, je suis heureux de te voir ; et si j'avais su que tu étais dans cette tente

1

je serais venu te saluer le premier puisque tu es le plus vicux, et malade.

- Oui, je suis bien malade. Mes hivers sont finis, et je m'en vais vers mes Pères. Tu es le premier honome de la prière que je vois, et j'avais peur de mourir sans en avoir jamais vu.
- C'est le Grand Esprit qui m'à envoyé vers toi, parce que tu le lui as demandé. Je passais loin d'iei, et c'ine dirigeais ailleurs, lorsqu'en lisant ce livre de la prière j'ai entendu comme une voix qui me disait : change ta course et va sur ta droite, il y a là-quelqu'un qui a besoin de toi. C'est pourquoi je suis venu.

Mais ce n'est pas tout de voir l'homme de Dieu. Il faut maintenant que tu apprennes comment tu peux t'en aller vers le Maître de la Vie."

Le vieillard soupira profondément: "Ah! ja n'air pas le temps d'apprendre tout ce qu'il faudrait savoir pour cela.

- Mais oui, cher vieux, tu as le temps. Dieu est bon, et il ne demande pas grand'chose, va. Le désir et la volonté de le connaître suffisent.
  - Eh! bien, tu sais mieux que moi... Fais de moi ce que tu veux.

Alors, le P. Lacombe sortit de la tente et dit à ses compagnons qui étaient montés à cheval et qui l'attendaient : "Vous pouvez descendre, et laisser paître les chevaux; nous allons coucher ici.

- Mais, Père, si nous couchons ici, nous ne rejoindrons pas le campement demain.
- N'importe, je veux passer la nuit avec ce pauvre vieillard qui ya mourir. Qu'on me laisse seul avec lui : je soignerai son corps et son âme.

Et le missionnaire se renferma avec le moribond.

Cétait un des plus beaux types de sa race, grand, bien fait, avec une belle tête ayant du caractère, de grands cheveux blanchis, et toutes ses dents claires comme des perles.

Il avait mené une vie très régulière, et avait toujours joui d'une bonne santé. Il n'avait jamais mangé autre chose que du buffle, ni goûté d'autre breuvage que l'eau claire. Il avait été un des Sages de sa tribu et il était généralement resté docile, aux inspirations de sa conscience.

Il avait souvent combattu pour sa race; et pour ce qu'il avait cru être la justice; mais il avait été un guerrier pacifique.

Le l'. Lacombe l'interrogea sur ses croyances.

Il croyait en un Dieu unique. Mais il croyait aussi en deux esprits, un Bon et un Mauvais. La mort n'était pour lui qu'un passage de cette vie à une autre, où serait récompensé ou puni selon ses œuvres.

Le missionnaire lui expliqua qu'il y avait en effet deux Esprits, et un seul Dieu; mais que ce Dieu unique était en trois personnes — le Père, le Fils, et le Saint-Esprit: que l'Esprit Bon était ainsi la troisièmepersonne divine, et que le Mauvais n'était qu'une créafure de Dieu, révoltée contre lui.

— "Mais c'est Dieu le Fils' surtout que tu ne connais pas, et que je viens te faire connaître; car il est venu sur la terre pour racheter tous les hommes—toi aussi bien que moi. Il était dans le ciel, avec son Père, pour l'éternité; mais, il y a 1800 ans, il est descendu du ciel, il s'est fait homme comme nous, il a vécu et souffert comme nous pendant 33 ans; puis il s'est offert à son Père comme une victime, pour obtenir le pardon des péchés des hommes, et il est mort pour nous sur une croix. Tiens regarde son image, et vois combien il nous a tous aimés!...

Et le Père Lacombe tirant son crucifix de sa ceinture le lui présenta.

Le vieillard y fixa ses grands yeux noirs que la fièvre rendait plus brillants. Il prit le crucifix dans ses mains décharnées, et il le considéra longtemps.

Puis, il se mit à interroger le missionnaire sur ce grand et consolant mystère de la Rédemption.

Il fallut lui raconter la naissance de Jésus-Christ, sa vie étonnante, ses miracles bienfaisants, sa mort, sa résurrection glorieuse et son ascension.

Pendant ces récits, le vieil Indien regardait le crucifix. et disait: "Oh! que je l'aurais aimé si je l'avais connu plus tôt!" Il voulut savoir ensuite comment le missionnaire avait appris toutes ces choses, et qui l'avait chargé de les enseigner; et le prêtre lui raconta brièvement l'établissement de l'Eglise, son expansion dans tout l'univers, l'institution du sacerdoce, et comment-il avait reçu le pouvoir de lui pardonner ses péchés, et de lui ouvrir la porte du ciel.

De temps en temps le missionnaire interrompait son récit, pour laisser reposer le malade, ou lui offrir quelque nourriture; mais le vieillard, avide de l'entendre, disait: "encore, parle-moi encore de lui. Et quand le Père s'approchait pour arranger la peau de buffle qui lui servait d'oreiller, l'ardent néophyte saisissait le crucifix à la ceinture du missionnaire et lui demandait: "comment le nommes-tu donc?"

- Jésus: répondait le missionnaire.

Et l'Indien l'embrassait en disant :

"Jésus! Jesus! Je t'ai connu bien tard; et il me reste bien peu de temps pour t'aimer!

Ces colloques se prolongèrent toute la nuit; et quand l'aurore parut, l'admirable vieillard connaissait les principales vérités de notre religion, et voulait être baptisé.

Ce n'était pas encore le grand jour qui luisait dans cette âme : c'était l'aurore, avec ses lueurs grandissantes, qui dissipait les nuages, ou les illuminait de ses teintes roses.

Le R. P. Lacombe sortit alors de la tente, et convoqua tout le camp à assister à la cérémonie du baptême. Il en fit tous les préparatifs, et se procura l'eau, l'huile et le sel nécessaires.

Mais il n'avait ni cierge ni hougie, et il proposa de l'un des sauvages présents de tremper un morceau de coton dans la graisse fondue, pour en faire une espèce de mèche qu'il tiendrait allumée pendant la cérémonie.

Le sauvage qui ne connaissait pas le sens symbolique de cette lumière, et qui crut que le missionnaire craignait de ne pas voir assez clair, lui montra le soleil qui se levait, let fit un geste qui voulait dire: avec une pareille lumière la méche est bien inutile.

Le l'. Lacombe sourit, et pensa : cet homme a raison, voilà le vrai flambeau qui convient pour éclairer cette scène. Au moment où le soleil de justice et de vérité va se lever sur cette âme, il est juste que le grand astroqui en est l'image dévienne son témoin.

Et pendant que le disque du soleil, flamboyant comme le char du prophète Elie, émergeait des collines voisines, et plongeait son grand œil rouge dans ce pauvre réduit devenu un temple, le prêtre récitait les prières de l'Eglise dans l'administration du sacrement de baptême

Quel tableau! Et quelle similitude entre les phépiemènes naturels et surnaturels qui s'accomplissaient ce moment! Au dehors de la tente comme dans l'intérieur de cette âme la lumière grandissait et rayonnait. Les brumes flottantes se dissipaient, et les plis restés jusqu'alors dans l'ombre s'avivaient de splendeurs nouvelles.

"Le baptême, a dit saint Jean Chrysostôme est une fête de lumière." C'est aussi une régénération, l'infusion d'une vie nouvelle, l'ouverture du royaume des cieux.

Dans ce vieillard, dont l'existence touchait à sa fin. une renaissance de vie s'opérait. Une carrière nouvelle commençait pour lui, en même temps que le soleil entrait dans sa course diurne, et les portes éternelles étaient toutes grandes ouvertes devant lui.

Elle était donc enfin arrivée jusqu'à lui la Rédemption consonnée par le Christ! Et le missionnaire se disait: "là-bas, au clocher de ma chapelle, l'Angelus sonne en ce moment, aimonçant la visite de l'Angelus, Marie, la consommation du grand mystère de l'Incarnation!

Nous ne saurions peindre la sainte allégresse du vieux sauvage quand la cérémonie du baptême fut terminée.

"Maintenant, lui dit le Père, vous pouvez mourir joyeux; le ciel est ouvert pour vous recevoir. J'envie votre sort; car dans quelques heures peut-être vous verrez face à face ce Jésus que vous avez voulu connaître, et qui est venu vers vous!...Je vais vous quitter, car il y a là-bas un grand nombre de vos frères qui m'attendent; mais nous nous reverrons là-haut!"

Après quelques autres épanchements, le missionnaire embrassa le vieil enfant de la nature, devenu un jeune enfant de la Grâce, et prit congé.

Le vieillard mourut le jour même.

Et le missionnaire, chevauchant toujours à travers la Prairie et reprenant la récitation de son bréviaire y lisait les versets suivants du psaume 62:

"Dans cette terre déserte, sans chemin et sans eau, je me suis présenté à toi comme dans ton sanctuaire, afin de contempler ta puissance et ta gloire.

"Ta miséricorde vant mieux que toutes les vies, et cest pour la louer que mes lèvres s'ouvriront."

### HXX

## LA BIBLE ET LES LÉGENDES SAUVAGES

Nenahoju, le premier homme. — Les variantes du déluge. — Diverses pérsonnification, de Noé. — La chute de l'homme et la Tour de Babel. — Jonas. — La manne de viande. — La morale des sauvages. — L'homme-nature.

L'histoire que nous venons de raconter nous conduit tout naturellement à étadier un peu les croyances des peuplades encore infidèles des Territoires du Nord-Ouest, et nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt de rapprocher de la Bible Juelques-unes de leurs légendes traditionnelles

Tout le monde sait qu'on retrouve chez tous les peuples infidèles, des poèmes des légendes, des traditions, qui sont gévidemment des pièces détachées du Livre par excellence que l'univers chrétien vénère—la Bible.

Sans doute ces lambeaux précieux sont plus ou moins défigurés; et souvent la vérité s'y cache sous le voile de la fable et de l'allégorie. Mais on y reconnaît

aisément les traits pricipaux du récit biblique, qui, transmis d'âge en âge et de peuple à peuple, peut seul expliquer leur commune originé.

On trouvera une nouvelle preuve de cette vérité dans les croyances et les traditions des sauvages du Nord-Ouest canadien, dont nous voulons résumer ici quelques-unes.

Selon la Bible, le monde a commencé avec Adam, et il a recommencé avec Noé. Il y a dans les légendes des sauvages de l'Ouest des traces frappantes de celle double création.

La première est enveloppée d'obscurité, et se confond même quelquefois ayec la seconde qui est une reproduction à peine défigurée de l'histoire de Noé.

Voici comment Mgr Laflèche me l'a racontée, telle qu'il la tenait de la bouche des conteurs indiens:

dans vinc loge sur les caux. Il n'y avait pas de terre : et il avait avec lui dans sa loge tous les animaux.

Mais il s'emmyait fort dans cette maison flottante, et il aurait bien voulu revoir la terre. Il fit donc venir le rat musquié et lui dit : tu vas plonger jusqu'au lond de la mercet tu vas me rapporter un peu de terre.

"Le rat musqué plongea; mais il fut suffoqué avant d'arriver au fond. Revenu à la surface, et ravivé par Nenaboju, il lui raconta qu'il n'avait pu atteindre le fond de la mer.

"Alors Nenaboju demanda au castor de plonger à son tour; et quand, l'industrieux amphibie revint sur l'eau, il avait perdu connaissance, comme le rat musqué; mais il tenait un peu de terre dans ses pattes.

"Nenaboju prit cette terre et souffla dessus. Alors cette poignée de terre se mit à grandir, et devint une ile très étendite; et le souffle mystérieux continua de la dilater jusqu'à se qu'elle fût aussi vaste qu'un continual.

"Alors Nenaboju mit un loup hors de la loge, et lui dit de faire le tour de la terre et de constater si elle était assez grande.

"Après une absence plus ou moins prolongée, il fit rapport que la terre était encore trop petite. Nenaboju continua donc de souffler sur elle, et quand le loup fut renvoyé en exploration il ne revint pas.

"Alors Nenabojn ouvrit la loge, et en fit sortir tous les animaux."

Il y a là comme on voit une histoire à peine altérée du déluge; mais en même temps le southe de Nenaboju semble être une simple variante du Southe de Dieu créant l'homme — où de l'Esprif de Dieu, flottant sur le seaux, dans les jours de la creation.

le R. P. Petitot, ancien missionnaire du Nord-Ouest, a raconté la même histoire dans son livre des Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest. Les variantes sont légères.



L'homme s'appelle Kunian — Le Sensé — et l'est un grand radeau qu'il a construit pour sauver de l'inou, dation sa femme, son fils, et des couples de tous les animaux. Les plongeurs employés pour ramasser un peu de terre au fond de la mer sont le rat musque et le castor; mais c'est un remard, et non un loup, que Kunian envoie explorer la terre.

Cet actif quadrupède fait sept fois le tour de la terre, et ce n'est qu'après le septième tour qu'il fait rapport que la terre est complète.

Les sauvages du Grand Lac des Ours ont une autre version dont le début est plus original.

C'est un vieillard qui a chassé ses deux enfants de sa présence, et qui habite un détroit unissant deux mers, vers le Nord, (évidemment le détroit de Behring). L'abîme gronde, une pluie torrentielle tombe et l'eau demers envahit la terre.

r "Le vicillard se tient debout sur le détroit, une jambe posée sur l'une et l'autre rive, et repêche avec ses larges mains les animaux qu'il replace sur la terre-ferme."

Mais l'eau montant toujours, il fait faire un radeau, et il y place un couple de chaque espèce d'animaux.

Après des plongeons infructueux de la loutre et du castor, c'est le rat musqué qui rapporte un peu de terre. Sous le souffle du Vieillard, la poignée de terre grandit et devient un monde dont le corbeau va mesurer l'étendue.

Chez quelques tribus l'histoire du Déluge est plus ou moins mêlée à d'autres faits consignés dans la Bible, et plus ou moins dénaturés par les légendes. Au début de l'une d'elles, le conteur décrit une île au milieu de laquelle s'élève un grand arbre où sont suspendus les biens et les maux. C'est évidemment l'arbre de la science du Bien et du Mal. Puis, vient la description du Déluge, à la fin duquel Elsié — le Grand-Rère — envoie la tourterelle à la recherche de la terre. Après une première course infructueuse, elle s'envole de nouveau, et revient enfin portant dans ses pattes un bourgéon de sapin vert.

Une autre légende du Déluge connience par l'histoire de Jonas. Un jeune homme a été avalé par une baleine, et sa sœur restée sur le rivage se lamente et pleure. Au bout de trois jours le monstre reparaît, et du fond de ses entrailles sort une voix qui crie : " O ma sœur, jette au gros poisson un de tes souliers en en retenant les cordons dans tes mains et tire-moi d'iei."

La jeune fille lance un de ses souliers que le monstre avale, et en tirant les cordons à elle, sauve son frère qui s'y était accroché.

Mais la baleine courroucée frappe la mer de si formidables coups de sa queue que des vagues immenses se soulèvent et submergent la terre. Le merveilleux évènement de la Tour de Babel est consigne dans un autre récit des sauvages montagnards.

Après que le Vieillard eut refait la terre, les hommes, raconte la légende, se réfugièrent sur une montagne, et ils y construisirent quelque chose de rond et de tubulaire, semblable au tuyau d'un poêle, mais très vaste et très haut.

— Si l'inondation arrive encore et envahit la terre-

Mais des voix terribles qui sortaient de la montagne se moquaient d'eux et disaient : voilà que votre langage n'est plus le même! Puis, la montagne s'entrouvrit, s'affaissa, et il n'y ent plus qu'une plaine vaste et morne.

Nous retrouvons encore dans ces légendes rerueillies par le P. Petitot des récits plus on moins incohérents de la chute de nos premiers parents, du meurtre d'Abel, de la manne tombée du ciel.

Voici comment est décrite la grande douleur qui suit la chute. L'homme et la femme jouent au bordadu ciel; ils sont joyeux. Tout à coup ils se premient à génair : "Nos enfants, hélas! hélas! Nos enfants, hélas! hélas!"

Depuis lors, on meurt sur terre; et c'est parce qu'ils surent, que l'homme allait mourir que l'homme et la femme se mirent à pleurer. Quant à la manne tombée du ciel, ce n'est pas une farine dont on puisse faire du pain : les sauvages n'ont connu le pain et la farine que par leurs relations avec les Blancs. Ce sont de netits morceaux de viande dont une mesure pleine tombait chaque matin, et que la tribu ramassait pour se nourrir.

La chute de l'homme est racontée de bien des manières plus ou moins absurdes. Celle qui se rapproche le plus du récit biblique raconte qu'au commencement le Vieillard Tchapéwi avait deux enfants mâles, auxquels il avait dit : "Voici devant vous une quantité prodiciense de fruits dans ce pays que je vous donne. Vivez heureux, croissez, multipliez-vous, chassez où bon vous semblera. Mais prenez bien garde d'observer ceci : "Ne mangez jamais de fruits blanes (verts)." -

Or le frère cadet porta la main aux fruits blancs et ils en mangèrent tous les deux.

Alors le Vieillard les chassa loin de lui, et les relégua dans cette petite île qu'on appelle Nau (la Terre) pour qu'ils y yécussent malheureux.

Suivant une vieille tradition indienne recueillie par Mgr Taché, la faute originelle aurait été commise par la première femme, et aurait consisté dans le vol d'une ve-sie pleine de graisse de moële.

— Cette graisse de moële est très appréciée par les suvages, et sert à plusieurs usages.

A cause de ce lurcin, pour lequel Dieu amait puni la race humaine, les sauvages se croient justifiables de maltraiter leurs femmes, et de les condamner aux travaux les plus durs.

Un jour, dans une fête religieuse, Mgr Taché s'adiessant à un auditoire sauvage leur parla de la Sainte Vierge, et de la grande part qu'elle à prise dans l'ouvre de la Rédemption du genre humain.

Après le sermon, un des chefs, vint le trouver, et lui dit: "Ainsi donc, tu veux que nous traitions mieux nos femmes!

- Je ne vous ai pas parlé de vos femmes du tout, dit l'évêque, un peu étonné.
- Mais oui, reprit le chef; si la seconde Femme a réparé la faute de la première, il n'y a plus de raison pour nous de traiter durement l'autre sexe.

Il y a dans l'œuvre du P. Petitot d'autres légendes qui rappellent plus ou moins vaguement au milieu de beaucoup de fables absurdes, la création, le serpent séducteur de la femme, la circoncision, la Trinité divine, diverses incarnations bizarres et ridicules, quelques mythes de l'ancien polythéisme asiatique, et d'étrangés métempsycoses.

Comme on le voit, il y a en tout cela d'importants témoignages de l'origine commune et unique des houtues, ainsi que des croyances et des traditions primitives.

Comment seraient venus d'Asie en Amérique leurs

premiers ancêtres? Les Indiens de l'Ouest ne répondent à cette question que par des fables et des légendes. D'après l'une d'elles, la première mère de leurs pères aurait traversé le détroit de Behring à gué. Suivant une autre, ce serait une femme-castor qui aurait traversé la mer à la nage.

Coincidence assez curieuse, certaines tribus du Nord, le long du fleuve Mackenzie se nomment les Hommes-chiens: et il y a dans une des îles du Japon une race qu'on appelle les Ainos, et qui racontent avoir un chien pour premier ancêtre.

Mais ce qui est un problème difficile pour les Indiens, n'en est pas un poux nous; et dès les âges les plus reculés, l'art de la navigation s'est assez développé pour que les mers n'aient pas été un obstacle infranchissable à la diffusion des races.

Naturellement, les croyances religieuses et morales des sauvages de l'Ouest se sentent plus ou moins de leur dégradation; et c'est toujours sous une forme plus ou moins sensible qu'ils se représentent les choses de l'ordre spirituel.

Ainsi le ciel, pour les sauvages, est un beau pays de chasse; et l'enfer est une région froide, inculte, sans gibier, où l'on crève de faim, sans jamais mourir.

Car ils croient à l'immortalité, comme ils croient a deux principes, ou esprits — l'un bongt l'autre mauvais. Quand ils souffrent c'est au mauvais Esprit qu'ils s'en

prennent, et ils lui offrent des sacrifices, même sanglants, comme nous le verrons en décrivant la fête du Soleil.

La morale des sauvages des Territoires est simple, et ne contient guère que trois préceptes : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se mettre en colère.

Du reste, le sauvage porte un peu sa morale, comme il porte sa converte de laine. Il ne s'en fait pas un vêtement ajusté. Mais il s'en couvre en gros, et le moindre vent qui la soulève découvre sa nudité.

Ils verraient ici des hommes superbes, an physique, des types comme on en voit peu parmi les hommes civilisés, des têtes pleines de noblesse et de fierté, des yeux flamboyants qui semblent refléter un génie intérieur, des membres bien proportfonnés et mus par des muscles que n'avaient pas les plus fameux athlètes de l'antiquité.

Ils pourraient se convaincre en même temps que ces hommes sont très intelligents: qu'ils raisonnent parfaitement, et ne sont pas dépourvus de finesse; que leurs enfants, confiés aux missionnaires, apprennent très bien à lire, cerire, et parler l'anglais et le français. Et cependant, qu'ont-ils appris ces hommes, depuis des siècles qu'ils sillonnent les prairies de l'Ouest ? « Quel progrès ont-ils fait ? Que leur a donc enseigné cette raison superbe dont on exalte la puissance ?

En vérité, leurs légendes prouvent qu'ils en savent moins que leurs ancêtres. Ils n'ont pas développé, ni grandi le faible foyer des lumières naturelles, et ils ont perdu, ou défiguré l'héritage traditionnel des ancêtres.

Voilà le progrès réalisé par la déesse tant vantée, la Raison pure, pendant une suite de siècles!

Qu'a-t il donc manqué ici à l'esprit humain? Il lui a manqué la connaissance du Christ et de sa doctrine, ainsi que l'humble trésor de vérités que la Révélation primitive, les livres de l'Ancien Testament et les Traditions judaïques avaient répandu en Orient.

Non seulement on peut voir ici des races intelligentes qui n'ont fait aucun progrès depuis des siècles. Mais on y voit souvent des hommes et même des enfants que l'on soustrait à la vie sauvage, et que l'on infroduit en pleine civilisation, pendant des mois et parfois même pendant quelques années. Or, des qu'ils sont libres ils retournent à la vie sauvage.

Si, après avoir vu de près la civilisation et vécu de sa vie, l'homme redevient sauvage, comment veut-on que de lui-même il passe de l'état sauvage à la civilisation?

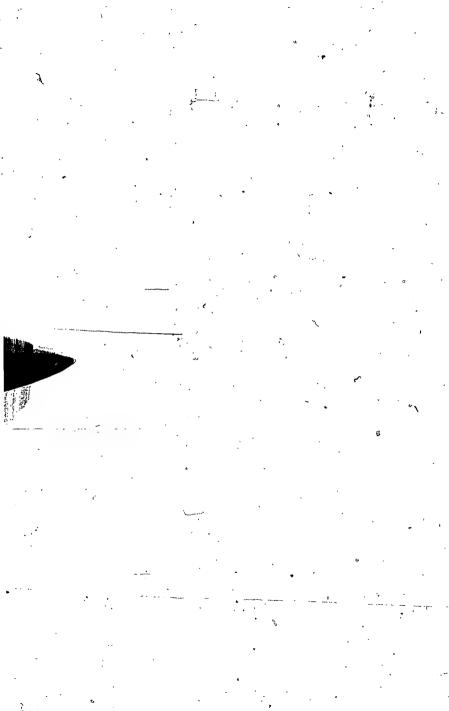

# I/IXX

## DE CALGARY À BANFF

Théorie humoristique d'un touriste. — La rivière de l'Arc. — Les Cowboys et les bergers d'Arcadie. — L'ascension des premiers sommets. — Un chaos de montagnes.

Grâce au retard du train de l'Est, nous ne partons de Calgary qu'à 4½ heures A. M., et nous en sommes enchantés. Car ce retard va nous donner le spectacle de l'entrée dans les Rocheuses en plein jour.

Nous sommes au 31 mai, et le soleil que se lève déjà fait étinceler au loin les glaces éternelles des hauts sommets. Mais nous sommes encore en pleine prairie, et nous ne lui dirons adieu que dans une couple d'heures.

Un touriste qui ne manquait pas d'humour me donnait l'année dernière son explication pas du tout scientifique de la formation des Prairies et des Montagnes Rocheuses.

- L'Amérique, disait-il, a eu ses Titans comme le vieux monde. Ils étaient pasteurs de troupeaux.

Or, à mesure que leurs troupeaux se multipliaient ils voulurent agrandir leurs pâturages et les rendre inépuisables. Ils déracinèrent donc les blocs de quartz, les collines de granit, les montagnes de calcaire, et ils les entassèrent aux bords de l'océan Pacifique dont les inondations les gênaient quelquefois.

Ils prirent les banquises de glace qui flottaient encore en certains endroits envahis par la mer du Nord, et ils les amoncelèrent, comme un couronnement de marbre sur la digue énorme qu'ils venaient de construire.

Les Titans sont disparus. Mais leur œuvre est restec et les troupeaux leur ont survéeu. La digue colossale s'appelle aujourd'hui la chaîne des Rocheuses et de-Selkirk, et les descendants dégénérés de leurs bestiaux ont été les builles.

Y a-t-il quelque filiation entre les Titans et ces forteraces qui se nomment aujourd'hui les Sioux, les Gens du Sang, les Cris et les Pieds-Noirs?— C'est un point d'historique encore obseur.

Le touriste, que je cite en ce' moment et qui est un homme politique, ajoutait :

"Certaines légendes racontent que dans l'exécution de ce gigantesque travail — le nivellement des paturages et la construction de la digue — des exploits inouïs de boodlage furent accomplis par les boodlers de ce temps-là, et que plusieurs ministères furent renversés pendant que le grand œuvre se poursuivait. Les

gouvernements dégringolaient, mais la digue montait toujours."

"Un écho de cette histoire, qui est la seule vraie, disait encore mon aimable humoriste, est parvenu plus tard jusqu'en Grèce, qui était un petit pays en voie de devenir célèbre; et les Grecs qui avaient une vive-imagination en ont fabriqué une légende, et ils ont raconté que leurs ancêtres étaient aussi des Titans qui s'étaient révoltés contre Jupiter et qui avaient entassé Pélion sur Ossa."

Quoi qu'il en soit, l'époque des Titans est bien finie, et quand nous regardons autour de nous, sous sommes bien obligés d'avouer que celle des pygmées est venue. On assure cependant que la race des boodlers n'est pas éteinté. Mais on ne la connaît pas dans l'Ouest, et a nous ne recontrons ici que de nouveaux pasteurs qu'on appelle ranchmen, et qui s'efforcent de repeupler les immenses pâturages que les Titans ont nivelés et dérochés.

Voici la rivière de l'Arc, et nous en suivons les sinuosités. C'est elle qui va nous montrer la route à suivre pour franchir ces montagnes qui grandissent à l'horizon. Personne ne les connaît mieux qu'elle c'est son pays natal. Toutes leurs gorges profondes lui sont familières. Il y a des siècles qu'elle les fréquente, et qu'elle circule au milieu de leurs grandeurs

massives, tantôt avec docilité, tantôt avec rage et en mugissant.

De chaque côté de la rivière, dans les vallons, sur les collines, sont éparpillés de grands troupeaux. C'est un des grands ranches Cochrane. Nous montons lentement, et nous avons devant nous l'immense muraille des Rocheuses, derrière nous de longues échappées de vue sur la plaine que nous dominons. J'envie le sort du comboy qui a constamment sous les yeux de pareils paysages. Mais la vie qu'il mène est dure.

Quelle différence entre le berger antique, que lepoètes ont tant célébré depuis Homère et Virgile, et le comboy des ranches de l'Ouest! En fait, c'est la même différence qu'entre les prairies sans bornes et les champétroits d'Arcadie ou de la campagne romaine.

Tytire pouvait bien s'étendre à l'ombre d'un hêtre, sur le gazon toujours vert, et jouer de la flûte. Il n'avait pas autre chose à faire qu'à regarder paître son petit troupeau, paisible et discipliné, dans un espace restreint. Mais le cowboy a sous sa garde des troupeaux à demisauvages, comptant des milliers de têtes, et ayant l'immensité pour pâturage. Aussi est-il toujours à cheval, et passe-t-il ses jours et ses nuits à courir après lebêtes indisciplinées et aventureuses.

C'est l'hiver surtout, quand il pleut, quand il neige, quand le chémook souffle avec violence, que la besogne est pénible, et que les cowboys, dont un bon nombre

ont fréquenté les collèges, échangeraient volontiers leur sort contre celui des bergers de l'Acardie.

Mais quand revient la saison d'été, ils ont aussi leurs beaux-jours. Les longues cavalcades à travers la Plaine, sur le cheval qu'ils préfèrent, à la recherche du troupeau qu'ils connaissent et qui leur est devenu cher, ne sont pas sans agrément.

Toute la nature alors leur fait fête. Les gazons épaissis par les pluies du printemps tendent sous leurs pas un tapis moëlleux; les bouquets d'arbres, d'autant plus beaux qu'ils sont plus rares, se couvrent de verts feuillages, reposent leurs yeux brûlés par un soleil ardent, et leur ouvrent des retraites ombreuses; la rivière de l'Arc, ou une autre—car il n'y a pas de ranche sans rivière—leur offre des vasques d'eau fraîche pour se désaltérer et se baigner.

Le lit de l'Arc, que nous côtoyons toujours, est formé de petits cailloux ronds.

Plus nous remontons son cours, et plus nous sommes convaincus que l'Arc était jadis—il y a des millions d'années peut-être— un fleuve impétueux qui s'élançait des montagnes et charriait dans ses tourbillons—des monceaux de galets. Il en a pavé fout Calgary, qui est à plus de 60 milles d'ici, sans se douter qu'il jetait ainsi

les fondations de la future capitale de l'Alberto. Il en a fait les énormes terrassements dont le chemin du l'acifique avait besoin pour entrer dans les Montagnes Rocheuses. Que dis-je? il en a amoncelé des collines qui nous servent aujourd'hui d'échelons pour escalader les premiers sommets.

Ce fleuve puissant allait alors se perdre dans une vaste mer intérieure, qui, en se desséchant, a formé les immenses pâturages des buffles, avec des lacs et des rivières pour les abreuver.

Mais aujourd'hui l'Arc est devenu plus modeste. Il s'echappe des montagnes sans faire trop de bruit, et il court vers la Prairie; en se cachant parmi les collines qu'il a élevées, au fond des ravins qu'il a creusés, faisant mille détours comme pour éviter les regards indiscrets.

C'est en vain pourtant qu'il joue à cache-cache avec nous, nous le retrouvois toujours. Car nous ne pouvons pas nous passer de lui comme guide à travers les pies menaçants, qui se dressent devant nous comme une barrière infranchissable.

Déjà nous sommes parvenus à une grande altitude : mais nous aspirons plus haut, altius tendimus. Notre coursier de feu ralentit un peu son allure. Il trouve l'ascension rude, et comme tous les gens bêtes, il préfère le terre-à-terre et tout ce qui est plat. Il souffle, il soupire, il halète et pousse des rugissements et des

plaintes. Mais notre driver est sans pitié, et il le lance de plus en plus vers les hauteurs.

Les premiers sommets se sont écartés et aplanis, pour la bonne raison que nous les avons gravis; mais une troupe de géants nous barre la route, rangés comme des sontinelles imperturbables. Ce sont de vieux grognards, car leurs têtes sont toutes blanches.

Il semble qu'il soit impossible de nous frayer une route; mais à mesure que nous avançons les colosses se rangent de chaque côté et nous regardent passer.

Pour quelque temps nous nous sommes éloigné de notre guide et nous avons traversé la rivière Kana-naskis; mais bientôt nous rejoignons l'Arc, et nous nous remettons à sa suite.

C'est fini, plus de plaines! Nous ne regardons plus au loin, mais en haut. Notre horizon va gagner en hauteur ce qu'il va perdre en étendue. En haut les yeux et les cœurs! Sursum! In Allissimis!

Nous cheminons maintenant entre deux rangées de rochers cyclopéens, dont les sommets abruptes se perdent dans les cieux, et par leurs échancrures nous en apercevons d'autres au loin qui cachent leurs cimes dans les brouillards. La plupart sont boisés d'épinettes à leurs bases, mais leurs arêtes extrêmes sont nues; plusieurs, convertes de glace, dominent les nuages et bravent le soleil, qui les illumine sans les réchauffer.

L'Arc s'est détendu et il forme quelques étangs; mais

ce n'est pas la plaine, car les montagnes nous enveloppent de toutes parts. Devant, derrière, des deux côtés, nous n'apercevons plus que des murailles de rochers audacieux prenant—les formes les plus extravagantes.

Quel immense océan de pierre aux vagues convulsionnées! Quelle tourmente épouvantable la terre a dû-subir pour que ces ossifications démesurées soient sorties de ses entrailles!

Nous sommes à 4200 pieds au-dessus du niveau de la mer, et nous ne faisons que franchir la porte ou la brèche, the gap comme l'appellent les Anglais, qui nous ouvre les profondeurs et les élévations des Rocheuses.

Nous contournons les bases des monts, coupant parfois les rochers et les jetant sous nos pieds pour paver la route et encaisser la rivière.

Voici le mont des Vents, qui recèle dans ses flancs, j'imagine, tous les enfants du vieil Ecole. Les habitants de Calgary se plaignent beaucoup de son voisinage.

Voilà les Trois Sours. Ce sont trois têtes jumelles plantées sur les épaules d'une montagne énorme qui est évidemment leur mère commune.

Les sommets succèdent aux sommets, toujours plus hardis et plus mouvementés, monstrueux, innombrable. Il sont devenus multitude, et les plus grands regardent par-dessus la tête des autres, avec une impassibilité qui exclut tout soupçon de curiosité.

Qui regardent-ils donc dans leur muette contemplation? Est-ce le soleil lointain qui passe sur leurs têtes sans en fondre les neiges et sans y faire pousser un brin d'herbe? Est-ce, pendant la nuit, les cieux pleins d'étoiles? — Peut-être; mais, s'ils voient les astres, ils regardent plus haut. Ils contemplent la face-lumineuse de Celui que le roi-prophète appelle le Dien des pieux, Deus Deorum!

Comme toutes les grandes choses de la nature ils célèbrent le Seigneur, aux yeux duquel ils ne sont que des grains de sable, et que l'homme a si bien nommé le Très-Haut!

Nous arrêtons à Cammore pour déjeuner. Mais le restaurant est trop petit pour contenir tous les voyageurs, et dans une heure, nous ferons bonne chère dans le splendide hôtel du Pacifique, à Bauff. D'ailleurs, nous avons un peu déjeuné de l'air vivifiant des montagnes et de poésie.

Sans doute, cette dernière nourriture n'est pas suffisante,; mais elle aide à In vie morale de l'humanité.

Nons saluons encore du regard quelques pies étonnants, le Rundle (l'Echelou) — qui est plutôt toute une échelle — le mont Cascade, qui écoute chanter à ses pieds la rivière du même nom; et, après une minute d'arrêt à Anthracité, large exploitation du charbon de ce nom qui sert d'assises à d'autres montagnes, nous arrivons à Banff.





#### BANFF

L'Hôtel du Pacifique. — Promenade pittoresque. — L'aspect des Montagnes. — La poésie dans la nature. — Le naturalisme vrai. — Curieuses formations géologiques.

Quel que soit le confort d'un beau char-palais on n'est pus fâché de le quitter au moins pour un jour, quand on l'a habité pendant plus de deux semaines. C'est donc fort joyeusement que nous courons au magnifique Hôtel div Pacifique, en arrivant à Banff.

Après une promenade d'environ deux milles, sur un beau chemin qui traverse le village de Banff, la rivière de l'Arc, et de jolis bois sillonnés de sentiers, nous aperce-yons l'hôtel perché sur la cime d'une colline très haute, à notre gauche.

C'est un des sites les plus pittoresques qu'il y ait dans les Rocheuses, et Dieu sait s'il en est de splendides. Comme construction, c'est une œuvre de goût, en parfaite harmonie avec les paysages qui l'entourent, élancée, légère, aérienne, ornée sur toutes ses façades de balcons

et de corniches, aux formes variées, et surmontée de hantes lucarnes, d'arêtes et de cheminées qui confondent leurs flèches avec les cimes des arbres résineux qui escaladent la colline.

L'intérieur est à peine moins joli. Au centre, une vaste salle octogone, haute de plus de 60 pieds, et n'ayant d'autre plafond que le toit même de l'hôtel, entourée de balcons aux deux étages supérieurs, et vers laquelle convergent les longs corridors des quatre corps principaux de l'édifice formant une croix grecque.

Au fond de cette salle, en face de la porte d'entrée, sur les côtés formant angle droit, s'ouvrent à droite le loureau, et à gauche une large cheminée, où flambent dis bûches de sapin et d'épinette longués de huit pieds. Rien de confortable et de gai comme ce grand feu qui pétille et autour duquel tous les pensionnaires font cercle.

Les balcons, les piliers, les balustrades et toutes les boiseries, sont en beau pin rouge simplement verni, et font à cette salle centrale un encadrement du plus joir effet.

Attenant à ce centre, qui est le rendez-vous de tous les hôtes, une chambre de lecture, une vaste salle à diner au rez-de-chaussée, et un salon spacieux au premier étage.

Tel est l'hôtel où nous arrivons, à l'heure du déjouner, avec un appétit fort aiguisé, et d'excellents amis que

nous avons eu la bonne forture d'y rejoindre, — le lieutenant - gouverneur des territoires du Nord Ouest, l'honorable M. Royal, Madame Royal, Madame Gagnon, leur fille, et Mademoiselle Trudeau, d'Ottawa.

Une arrivée à Banff dans ces conditions est de bon augure et nous promét une agréable journée.

Dans ce nid de montagnes l'horizon est souvent gris et enveloppé de brouillards. Mais précisément pendant que nous dégustons l'excellent menu de l'hôtel, le brouillard se dissipe; une main invisible et bienveillante a soulevé, comme les coulisses d'un théâtre, les tentures grisâtres qui voilaient cette immense scène de féérie, le charme et la beauté de Baufi. Le soleil est entré en scène et va préparer les tableaux.

En même temps que le soleil, le capt. Harper, de la police montée est aussi entré. Il vient présenter ses hommages au lieutenant-gouverneur, et mettre à sivil disposition un équipage de quatre chevaux pour visiter les environs.

Le team a huit places, et nous sommes sept, le capt. Harper compris. Les chevaux sont superbes, et légèrement fringants au départ, mais le driver est incomparable.

La route serpente au milieu des épinettes chargées de parfums, au bord des rivières qui bouillonnent et mugissent; puis elle gravit en zigzags la montagne escarpée, qui s'élève en curière de l'hôtel et qui

n'en est séparée que par les cascades de la rivière de l'Arc.

En vérité, nous sommes constamment suspendus au thance des rochers, et l'abûne est tout près; car le chémin n'est guère plus large que la voiture. Les angles des lacets sont particulièrement dangereux pour un atelage de quatre chevaux, et il faut des prodiges d'adresse pour les contourner; mais le capitaine Harper connaît son affaire et ses chevaux le connaissent.

Nous montons toujours, et les points de vue varient sans cesse. Chaque détour de la route nous révèle de nouveaux aspects, et bientôt tout Banff déroule souve nos reux ses admirables paysages.

Nous pouvons maintenant suivre du regard tous les capricieux méandres de la rivière de l'Arc, ses brusques détours, ses cabricles au milieu des cailloux, ses cachettes paisibles sous l'ombrage, sa jolie chûte auprès de l'hôtel, sa jonction avec l'Ecume de mer (Spray) dont les flots clairs s'élancent des montagnes et scintillent au fond d'une gorge profonde.

Nous voyons les ponts jetés sur les deux rivières, les belles routes bordées d'arbres qui y conduisent, les villas et les chalets disséminés dans les bois, les habitations de la ville naissante, l'hôtel qui est maintenant au-dessous de nous, et, là-bas, la nappe paisible et navigable de l'Arc, où sont amarrés, attendant les touristes, des barquettes, des canots, et une grande cha-

loupe à vapeur, qui peuvent remonter la rivière jusqu'àune distance de dix milles.

Voilà le tableau pittoresque et varié que nous admirons. Mais que dire du cadre, qui est plus merveilleux encore que le tableau? Comment décrire ces montagnes qui en forment les moulures, les sculptures, et les ciselures?

Les unes ressemblent, à des palais de glace, et les autres à des châteaux-forts avec leurs donjons, leurs, créneaux et leurs tourelles.

Celles-ci ont la tête voilée comme les femmes moresques. Est-ce coquetterie ou pudeur? Celles-là dominent la région des nuages, et lancent leurs têtes resplendissantes dans la limpidité d'un ciel serein.

Quelques-unes ont d'abondantes chevelures d'arbres résineux; un grant nombre sont chauves. Presque toutes sont inclinées vers l'Est. Lors de leur formation, clles ont évidemment obéi à une force d'impulsion qui les a fait pencher de notre côté. C'est nous qui venons maintenant vers elles.

Je ne puis me défendre d'une vive admiration pour les montagnes, de même que pour les sommités humaines.

Seulement, dans les sommets humains je distingue. Les millionnaires, et même les grands et les puissants me laissent assez froids, s'ils ne sont pas en même temps des esprits cultivés. Mais j'admire ceux qui ont gravi les sommets intellectuels de la science, des arts, de la gloire littéraire.

J'admire ceux qui sont parvenus sur les sommets spirituels, la vertu, la perfection, ces Thabors que le ciel illumine. Mais qu'ils sont rares en ce monde!

Il n'y a pas de ces distinctions à faire dans les grandeurs de la nature. Toutes ses cimes vraiment élevées ont une majesté qui m'en impose; et ce qui me plait dans les beautés et les hauteurs de la nature, c'est qu'elles prodiguent à tous et tous les jours le déploiement de leurs merveilles.

Il y a ici des glaciers, des cimes majestueuses. de forêts, des lacs, des rivières, des grottes, des cascades des torrents, des ravins, des feuillages verts, des fleurs épanouies, et toutes ces choses étalent leurs beautis pour tout le monde ; celles qui ont des voix chantent, murmurent, donnent des concerts vraiment populaires, et les autres font écho. Il en est qui poussent des acclamations pour le premier venu, fût-il un simple conseiller municipal!

Quelle différence avec les lacs de confection humaine, les jets d'eau, les fontaines et autres beautés artificielles, qui ne déploient leurs charmes que par ordre de Sir X, ou pour fêter le passage de quelque Altesse!

Oh! quelle est belle la nature quand on voit Dieu au delà, comme à travers un voile! C'est un poème à immense et sublime; et cé n'est pas une fiction, c'est

la plus admirable des réalités. Mais pour animer cette réalité il faut une âme et cette âme n'est autre que Dieu.

Les poètes qui ont cherché cette ûme sont ceux qui ont le mieux compris la nature et qui l'ont plus admirablement chantée. Les plus belles inspirations de Chateaubriand, Lamartime, Victor Hugo, de Laprade, sont nées de cette source pure.

Le naturalisme vrai est là, et nul n'a surpassé le prophète-roi en ce genre. Ceux qui croient avoir inventé le naturalisme sont d'orgueilleux ignorants. David, et même Job, sont d'admirables poètes naturalistes, à leur manière — qui est la bonne.

Les naturalistes du jour en Europe sont inconstestablement de remarquables talents; mais en refusant de voir Dieu dans la nature ils la dépouillent de son plus grand charme.

Je reconnais qu'ils l'analysent et la dissèquent avec une rare habilité; mais la vie qu'ils lui communiquent dans leurs mavres n'a d'autre source que les sens, et la nature qu'ils nous peignent est toute sensualité, comme eux-mêmes!

Mais pendant que j'oublie que je suis en voiture et non dans ma chaire de professeur, nos chevaux ont bien marché. Nous avons atteint l'autre versant de la montagne, perdu de vue le village de Banff et l'hôtel, et découvert des aspects nouveaux, une autre partie de l'Arc, dans un' autre cadre de montagnes.

Sur le flanc d'une colline escarpée, dont nous suivons l'épine dorsale, le capt. Harper nous montre d'étranges formations géologiques, qui ressemblent de loin à des ruines de muraille. Mais de près on les prendrait plutôt pour des femmes pétrifiées.

Sont-ce quelques femmes de Loth, punies pour leur curiosité? Qui sait? Il y a de ces femmes-la dans tous les pays du monde.

Il y a encore le Lac du Diable qui est à une distance de près de dix milles, et qui est ainsi nommé, j'imagine, parce qu'il baigne un sombre donjon de pierre qui rappelle l'Enfer de Milton.

Le capt. Harper nous y a conduits dans l'après-midi. C'est encore une ravissante promenade, dont la température s'est chargée de varier les paysages. Car nous avons eu alternativement du soleil, de la pluie, du brouillard, de la neige et encore du soleil.

Mais les montagnes sont restées immuablement grandes, majestueuses, avec leurs sommets ensoleillés. Que l'homme est petit, pensais-je, en les mesurant de l'æil des pourlant, il est bien-plus grand qu'elles.

Dans l'espace sans borne où gravitent les mondes. L'homme n'est qu'un atôme imperceptible aux yeux. Evoluant au sein des ténèbres profondes. Vers un but inconnu que l'on nomme les cieux.

Mais, si petit qu'il soit, cet atôme recele Des feux mystérieux d'un éclat sans pareil : Son ame de reflets célestes étincelle, Comme la goutte d'eau reflétant le soleil.



## XXV

### DE BANFF A DONALD

Effets de lumière. Le Cheval-qui-rue. Le grand serpent des montagnes. Les cendres. Divers types de voyageurs. Kooteney et ses mines d'argent. Emigration.

Nous quittons Banff, et poursuivons notre course à travers les montagnes, toujours guidés par la rivière de l'Arc, qui depuis tant de siècles travaille à creuser ce chemin pour la compagnie du Pacifique,

Entre Eldon et Laggan, le soleil, déjà haut, nous révèle des merveilles. Le ciel est un peu nuageux, mais il a des plaques bleues d'une limpidité extraordinaire, et les pics de glace, plus élevés que les nuages, sont revêtus d'une teinte rose. Il y en a qui scintillent à 30 ou 40 milles de distance, pendant que leurs flances sont plongés dans l'ombre; et lorsque des bois résineux montent jusqu'à la base des glaciers, on dirait une large dentelle noire sur les épaules rosées des montagnes.

Quel grand artiste que la lumière! Et de quels tours de force elle est capable dans ses innombrables caprices! Le génie artistique auta beau faire; jamais il n'aura cette richesse de coloris, et cette variété de teintes!

Les pics sont vaigment isolés. Le plus souvent, ils sont groupés ou alignés comme des troupes rangées en bataille; et quand les bois ont été brulés, leurs troucs élancés et sees ressemblent à des millions de lances et de piques.

Les plus hauts sommets ont des noms counts, comme dans une armée les généraux et les colonels. Les simplesoldats n'en ont pas. l'erdus dans la foule, ils n'ont pas même de numéros.

Après Laggan, l'Aré pousse la complaisance jusqu'à nous céder son lit, et nous y trouvous un gravier fait exprès pour souténir des rails.

Notre train est un peu lourd, il comprend trois chardortoirs, et un char d'observation. Ce dernier est une excellente innovation pour traverser une région où il y a tant à voir; car il est tout ouvert, des deux côtés de la voie, et permet d'admirer toutes les grandeurs du merveilleux panotama que nous traversons.

Mais quoique lourd, notre train ne s'est guère ralenti : car, à Laggan, nous avons changé de coursier, le nôtre étant exténué peut-être ; on nous a donné un bou grès engin, trappu et fort comme un Clyde ou un percheron!

Nous atteignous la hauteur des ferres ; la rivière de l'Are a diminué graduellement et disparu. Quelques petits lacs se montrent, et semblent indécis de savoir s'ils s'écouleront du côté est ou du côté mest.

Mais voici qu'un petit torrent, profondément enfoncé, et resserré entre les rochers s'élance devant nous vers l'occident. Il est évident qu'il souffre d'être emprisonné au milieu de ces donjons qui l'écrasent, car il dégringole en cascades et va se précipiter au galop au fond d'un ravin boisé. C'est le Cheval-qui-rue (Kicking horse), et jamais rivière ne fut mieux nommée.

Des pies immenses défilent à gauche. L'un d'eux, isolé, en basalte rougeatre, ressemble à un dôme gothique, celui de Burgos, qui est moins élancé, mais plus imposant que celui de Cologne.

A Field, nous admirous le mont Stephen. Nous l'avions aperen et remarque avant d'arriver à Field; mils nous étions à jeun, et maintenant que nous avons pris un excellent déjenner, nous sommes mieux disposés à l'admiration.

Auprès du mont Stephen qui a reçu son nom de sir Ocorge Stephen et qui l'a redouné à lord Mount Stephen, se dressent quatre ou cinq autres sommels, également remarquables, qui doivent être ses associés; car ils ressemblent fort à des millionnaires.

L'un d'eux me parait absorbé par des calculs très compliqués et fronce les sourcils; mais le hout du front est serein, et en pleine lumière. Il doit se nommer Van Horne.

Nous avons, positiont quelquos instants, positiu do vuo lo Cherrit qui vue. An fund de la valleu, le terrent à prissessibile i il d'est éparpillé, répandu en plunients cut veraix. Mais bientétraons le retrouveurs grossi et plus samenticipable.

De temps on temps, it tentes to mais echapped, extemman brusqueaments on sea sea predipituat on bas de
trustepio cortas. Mais nous contrains plass rue que las
est apenque nos detemis scioent, plas langs tama consesse
en temporar de la contrapa.

Pantit les monts en rappondant et també ils acha pant, mais, han de s'abarcare, on dual qu'ila grandisse il e besto. Evidentament l'hamilité est chies en e un verta agrannyo Ibana 'As ant joliment rabion d'étyraqueillen & Il no manque par d'hamines qui le voie accant qu'en y et qui ne sont pas si hant placés.

Aven's quals parasonal nome home and travalle de correct, où ils un la tôta chanve, camine restoins has ponies a ne que in manner ne que n'ant pue ponies have chessus dans le conflue soientifiqui.

Phisicus som tres manges of même déchares. Southement de dispapsie, his northements? Its leur often mes évaportées d'intent plus viglentées que prentique leur affliction.

Fu sour un qui est un vrai sepadette, mais le sque leife d'un géant : de direis qu'il a grandi à l'ombre, s quebju ents avail fu lui portai ambraga I'v qui dinum time los voyagours, c'est que more prissione eitenler, avas une facilità relative, au milique de con l'étant a tour de ves Ossa : l'e dornies man caux une hait à lemmoup d'unité cons qui sont de vornable d'unité du santalos dessochées.

mounthaddes or sourced tres grandes.

In the adoption the an analysis that incomparise, or a more rather him then tribulations according to an analysis of the demander of the determinant through the analysis. There is the home ending to the best to entire or principle but sould petit noise indiques to receive an indicentive tally the best tales until the analysis.

Sons this and a sure this course retriginess of the minimum to be endered to the prompte constantant to be endered to the formation of the strain of continuous the second continuous for the a qui supplement. In the board on this case, we are the supplement of the proposition of the admission of the allengement of the continuous to the continuous to the continuous to the continuous theorem the continuous the

Si le raifant de moi set un methe, le camet seixem des Mantagnes Rachanase n'en en par un. Il derite et tour our's que vint à la Lidombie Burrantique le criticul partain deux lair par mue, combonut le toure la lumine, sullant of magazian, allongerut ser gancaire le dingon, sullant din magazian, allongerut ser gancaire dingon, comparting dingon, comparting distanti

en en en en spaar - die ja natuur an tot totet an je beestië ops rainen est joude rithe an thereis op dimestikulle stier

5 5

In his named of the familiar of the country continues of the bosonic of the familiar of the formation of the country of the co

The state of the range of the performance of the first of the performance of the first of the fi

Assertion is demandant consequent until an que tous more point of the point of its point of the point of the

There is a man position of the parties of the in-

the althoughouth the per employment their policy force of all their policy force of all their policy of the country of the first of the country of the first of the country of the first of the country o

or can go mous remains an country of a country of the formation of a filling fall that the first of militarial countries and policies of the finite that it do country on mouse of the file of the finite that it do country on mouse on the file.

Me Schlin due bagens, the energinal of the acceptate of the first plant to character that a bagin and the state of the dual of the dual of the first plant of the dual of the dual of the first plant of the particular of the particular of the first particular of the particular of the first parti

It is for familiar existence and not eat above continued for partial from partial familiar and about apparent if in partial familiar of familiar and familiar of familiar and familiar of the familiar of the familiar of familiar and familiar on the familiar of familiar of

Weld the distance and was every one election of interesting a long the plant of the course of the co



The second than me to the En Africania goldina di senara the foreign from the first for the constant · 其一是中国的人民,秦皇人的是有人的人的人。 e de la la companya de la companya d The receive Villa Little FEEL SAN COLLEGE A Section of Contract 2. 324,225, 7900 the state of the state of 化原生性医疗原理 化多克尔克 And the second

or repaymentation of the A chan in the man he Alexander of the all find it . The Bulg tome She the fact of the first of the fact of the f ~ Justine william n All The town do town : or the tables of the Andrew March a hes राद् केंद्रानेत्रम् भूकार्तीन The Carrier State A comprehensive

De temps en temps quelques nuées légères voilent a demi les cimes audarieuses. Il en est qu'en prendrait pour de brandes dames en toilettes de bal, se tenant par le main. Leurs jupes sont en brocart sombre, leurs corseres en tulle rayée grise et blanche; autour de leurs epandes s'euronient et flottent des guirlandes de gaze, et auts têtes de matrones toutes blanches sont fortement palées.

L'un nous permettre de les admirer plus longtemps l'équin de let longe la rivière t'obumbia jusqu'à l'anald, de-manière que nous avons toujours en pleine vue ette rangée de géantés drapées dans leurs sometimes es debarbes de verdure.

En quittant Golden nous avons aperçu au bord de la tivière un 'patit steamer qui s'apprétait à partir. Or donc pout-it aller?

La l'que notre pays est vaste et qu'il est peu comm! Ce petit steamer va rementer la rivière Colombie, avec des jugénicues, des mineurs, des spéculateurs jusqu'à contaîne de milles vers le sud.

The la un service de voitures transpeatera les voyageurs projuit la rivière Kontenay, où un autre steamer les conduira à leure destinations respectives, soit dans la Kontenay, où des villes encon a configuration viennent de surgir.

Des Américains, venus de Spokane, y ont déconvert.
Sition, de grandes richesses municiparet ils les exploitent.

Quant à nous, nous nous contentons de les regarder faire, ou bien nous allens peupler leurs manufactures des Etats de l'Est, qu'ils seraient obligés de fermer sans nous.

Ah! que je reconnais bien à ce trait mes excellents compatriotes!—Nous-sommes tous des idéalistes, mais nous n'avons pas le sens pratique. La politique nous passionne, le sentiment national nous exalte, mais les affaires nous laissent froids.

"Dans cette région éloignée de notre pays, nous disait M. Lynch dans une conférence récente (mars 1892) à Québec, il y a des trésors que vous ignorez et je viens vous les révéler; il y a là des gisements d'argent et de plomb d'une richesse étonnante, et les Américains s'en emparent; déjà, ils y ont bâti des villes, établi des lignes de bateaux, construit des chemins de fer, et ils ont acquis de grandes étendues de terrains miniers. Allez-vous vous contenter de les regarder faire? Est-ce que votre race n'a pas la prétention d'avoir sa part de ces richesses que la Providence a semées sur votre sol?"

Et nous avons paru lui répondre !

"Ah! il y a là-bas sur le sol canadien de riches placers d'argent dont les Américains sont en voie de s'emparer? Eh! bien, tant mieux pour eux! Ah! ils fondent des villes dant notre pays? Eh! bien, tant mieux pour nous!

— "Mais, reprend M, Lynch, ces villes qu'il bâtissent, ils les bâtissent à leur profit et à vos dépens. Ils y font des fortunes qu'ils tirent de votre sol!

Que voulez - vous ? répliquons - nous, nous ne sommes pas nés spéculateurs, et nous ne savons pas exploiter nos richesses. Partout où il y a de l'argent à faire, nous arrivons toujours après les autres. Suivant une comparaison populaire, de tous les beaux vaisseaux de lait que la Providence a mis dans notre laiterie, la crême est prise par les autres races et nous ne gardons que le lait sûr..."

Nous pourrions prolonger ce colloque; mais le seul contraste qu'il rappelle entre les autres races et la nôtre devrait suffire à réveiller un peu parmi nous l'esprit d'initiative et d'entreprise.

Il est-certain que nous contemplons avec trop d'indifférence les magnifiques développements que prend notre Ouest canadien sans nous soucier d'y réclamer notre part.

Vainement représente-t-on le Manitoba comme le plus riche grenier de la Puissance. Vainement vante-t-on la fertilité des immenses vallées des deux Saskat-chewan. Vainement essaie-t-on d'attirer l'attention des habitants de l'Est sur les richesses minières de l'Ouest et de la Colombie Britannique.

Il semble que tout cela ne nous regarde pas, nous

surtout, Canadiens-français, et que les riches contrées de l'Ouest soient l'apanage exclusif des autres races.

Nos frères du Manitoba nous invitent et nous present sans pouvoir réveiller notre apathie; et pendant que les Américains abandonnent la Nouvelle-Angleterre pour aller se fixer dans l'Ouest de leur pays et du nôtre, nos compatriotes continuent d'émigrer vers ces Etats qui ne suffisent plus à faire vivre leurs premiers occupants.

Rearquoi ne suivent-ils pas plutôt le courant qui entraîne les autres nationalités vers l'Ouest, pendant qu'il en est encore temps? Il nous paraît qu'il y a la une étrange aberration.

C'est pourquoi nous attirons l'attention publique sur ce sujet qui nous semble d'une importance majeure. Il est plus que temps d'aviser aux mesures à prendre pour déterminer dans notre province un mouvement qui détournerait le courant d'émigration des Etats de la Nouvelle - Angleterre et le dirigerait vers l'Ouest Canadien.

Déjà nous sommes fort en retard; mais il reste encore dans ces vastes contrées bien des terres et des richesses inoccupées. Hâtons-nous d'én prendre au moins une petite part. Connaissons enfin notre pays, et ne laissons pas les étrangers accaparer toutes nos richesses.

## XXVI

## A TRAVERS L'IMPOSSIBLE

La chaîne des Selkirk. — Les choses immuables. — Le Castor et l'Ours. — Rogers' Pass. — Le grand Glacier. — Le nœud Gordien. — Un abime. — Le fleuve Fraser.

Lorsqu'en arrivant à Golden nous voyons l'horizon s'élargir, nous croyons tout, naturellement que nous en avons fini avec les montagnes. Mais cette illusion ne dure pas longtemps; car nous voyons se dresser bientôt devant nous la formidable chaîne des Selkirk. Celles qu'on nomme proprement les Rocheuses sont franchies; mais les Selkirk sont bien plus redoutables; et parce qu'on ne les a pas appelées Rocheuses, n'allez pas vous imaginer qu'elles sont en cire et que le soleil va les fondre.

Et, tenez, voyez la rivière Colombie. Elle voudrait se rendre à l'Océan Pacifique en traversant le territoire de Washington. Elle est pressée naturellement, et elle ne demanderait pas mieux que d'abréger sa route; car elle a plus de 800 milles à parcourir, à partir de Golden.

Eh! ben, elle s'en yn au Nord, et allouge son chemin d'environ 150 milles!

Pottequol cela? Patre qu'elle ti'u pas pu trouver une Issue pour franchir les Selkirk.

Et voila aussi pourquoi nous ne pou vons pas la suivre; pendant qu'elle va prometier ses énrais au milieu des cimes tourmentées du Nord nous allons percer la chalne des Selkitk, et nous la tetrouverons à Revelstake. Seulement en suivant une ligne plus courte nous forons en six heures le trajet qu'elle fora en six jours.

Mals, cettu tule phis contre, or la trouverous.

Les tremlagues ne sont pas comme les lamines. De loin, bennemp d'hommes partissent grands, mais quand cous les voyes de près ils sont pulits. Pour les neurotagues, c'est le continue: vues de loin, elles ne somblent pas étabunes, mais plus vous un approchés plus elles grandissent et deviennent innecessibles.

A travers les hommes en peut toujours se frayer un passage, et si vous savez vous fendre alimable ils stearterent volontiers pour vous laisser passer. Mais les montagnes sont immualdes.

Dans notie siècle, on n'admire que le monvement, le changement, l'évolution. L'on méprise ce qui est immuable, et c'est avec un air de dédain qu'en dit de quelqu'un : il est immuable comme une borne!

Il ne taut pourtant pas trop s'extasier devant ce qui

temne et unirelie. L'humntabilité datt avoir du bon puisque Dien la possede.

El même en ce mende il y a des cheses immunistes qui sont bien connuades. Un part de mer, un place sur un écueil sont bien précleux dans les jours de tempèle. Et quelle est l'utilité de l'anere? C'est de roudre immissible une habitation très mobile. La foiresale est unsei une tamantafille un millen du monvement. Et d'es bornes étaient mobiles, que deviendant le droit de propriété?

Trus cas hous côtés des chieses imminibles n'out pied de être hien apprécées par les ingénieurs du Pacilique Canadien quand ils se sont tranvés en face des Selkirk, et si l'on me disait qu'il leur est échappé let plusieurs juons bien accentués, ju n'on seruis pas du tout surpris.

On qui complique encore le problème, c'est qu'à mesure que nous aveniçons, en cotoyant la rivière Colombie, les Réchenses et les Selkirk se rapprochent, et resserrant tellement la rivière qu'elle devient un touent limithament, tapide, profond et torturus.

. La voin forrée devient également tortuinse, ets'acrèche commé elle peut mux flames des roches escarpées, sulvant toujours la Calombie qui jourit le seule porte ouverté à l'horizon.

Soudain notis hecomotive tourne brusquement à sauche, et s'enfouce dans un véritable tunnel, creusé

dans le 100 per la petito arriére du Castor (Bearen). O le lem easters' Il négravait que lui supublicating pued an trail et il est renn que escant sile compénieurs.

Unduciencement, of said examilies his tenhere ign in noticent mesteles in he terrent inspections qui groud. In missiphale more none clamente sur sea times. Mai le saute commis chee l'hopane, no durent hanno très languages, of themat l'étrat timed c'éta at miner l'étrait ou raine, et he farm dersent une calle très phétéaule minerale, montaques très huntres et riches mont longie.

comment of pulpite effice of pine promonition de tribe i reducente en enclosionent les aus au discussionents des faramidas publique merceillen es. Mari il cant benn faire, ils n'attenionents bei plus hants commune

to a pumble ment, one doppose de produtton à la be est de mide, e la cime me combination des innance de la bre humanic, qui un commencement, a des germinations dominations et qui à la traine produit plus gagne, et à deponde des flormones que le primire, l'amoin, et le têre, explicat tait maire.

La vie metarolle occus dans les lautours, et neis conferment les herbos y incurent ou n'y pensont englise, unis l'hémitie lui-mone y perd l'équéliture. Le bank lui monte y la tête, il n. le varigé, et s'il payroutt, post is consider et s'il payroutt, post is consider them.

Mit then est tout untrought slans to vie surroug telle. Plus Pame skiller, et mours elle tressur les uillustices fernistins, et plus elle a chillie.

In home unmainthe qui compaine le come et femidiane du la gundie de come qui autement les especiales de come qui autement les especiales, les consentations de consentation de la partier management de confections de la partier management de l'ordiferm de autem de la formaine et l'entre de la partiern de les figures de la partiern de les des figures de la partiern de les des des la partiern de l

La con many mountainent et norm com , v.

The proper around the property of the control of the principal of the control of the property of the property of the endine of the control of

It rough thinking traffield or a puller an hills to be received an exception of the minimal of the solution of the solution.

Nong propos data lacinamico principales attadios e notre convent. Princi que tira en axam el l'antre qui conser par derrière.

Le faul de la ravine affanist, et mape l'ester à destit. Les méaulins précieux au milion des innoces souindres er de et engage e deuter. Mais his tomprede starto e e enne que es consultant à de e traite de despresse es tampet de traite de deute de la consultança de deute de deute de la consultança de deute de la consultança de la consultanta del consultanta de la consultanta del consultanta de la consultanta

A. I for note I is and another housen to probe that the spendent pairs it should be considered.

May anyment of the Attack they are known to the target described by a the final and the target to the term of the target of the second of the target of the second of the target of the second of the target of target

The explanation of the administration is an emission of the problem of the problem.

first a principal ment and or allow in united of allowing the united of the continue of the allowing the allo

It is a prederize on from a their smallers under a start to a formal a separate profit parties under a first to the contains for the object to the area and a first to the area formal and a first to the area formal and a first to the plants of parties at the first to the plants. It is proved to a profit to the first of the plants of the profit to the plants.

to be beared to present Allies incommober Higher. Proceed space to make the Right had no quit be disconnected. Reservanted application of the parameter of problems of inguither control done the Alfred Arm materials and farm anterior materials again farm anterior.

I me e filamité. Mondanate d'appéreur d'un let van Mermité. Maritemate est atas mant et les aprimé mate fleche authlique l'anné qu'il d'é je en qu'un ent l'in teleb pent aprè d'Alexange d'adresses d'élais à les

And the application to enter the electric

In a regardant bent brotte et en fire, to ut que ette en mile en argent dite et en argent dite en argent dite en argent dite en argent de en argent

Mutale middle god being our fortpublished from on the foreign of the first part must destill describe Andrews America prove amprofice to a presention of the tribles for to principle they beneated the motor.

Lo stollke farithme, and hors him his it talked butter and charten deposits of the solution and the filmost. For a daily adopted analysis of the solution of t





The grant arrive conjums of he description

ें पुरुष केंग्रेश के स्मान्यक्रमार्थ

tree in the second of the boundaries and has done or the second of the s

The second of the second of the property of the second of

A pertur du Carand Chaeler nous descendous rapide-Sucut la penac des Selkirk, au milieu des courbes du confractul conflictant nous nous aventurous dans l'inconiurit, la surie de la capaciereuse rivière Illeculliwait. Muis nous mons en délions, et comme elle menace de rentier sous terre mons nous contentons de la regarder de haut.

If en est temps; carnous arrivous à un endroit où olle gronde au fond d'un abinic effrayant qu'on nomme. Aibert Canyon." On ne la voit plus, mais on l'entend

emore. Alors le train s'atrête, et Tous les Voyageurs des endent pour aller jeter un dernier éoup d'ails à la touible rivière, qui court évidémment au suicide.

Du haut d'une terrasse-construte exprès au bord du précipiée, nous sommes épouvantés de l'apercevoir à 300 pieds de profondeur sous le roe qui surplombe.

Nous l'abandonnons à son malheureux sort, et repreznons notre course.

Bientôt nous apercevons les colosses jumeaux qu'on a baptisés Mackenzie-Tilley. Ils ont depuis longtemps dépassé l'âge des deux hommes d'Etat; mais ils out encore tous leurs cheveux, et d'une longueur telle qu'aucune femme n'en a de semblables, même parmi coux qu'elle achète. Plaise à Dien qu'aucun inteendie ne vienne les rendre chapves!

Voici Revelstoke, où nous retrouvous la rivière Colombie, arrivant de sa longue course au Nord considérablement élargie. C'est le point de départ le plusavantageux pour aller rejoindre par la rivière et par les lacs de la Flèche (Arrow) les régions minières de Kooteiny.

Vers le soir nous arrivons aux bords du grand lac-Shinsnap qui a emprunté son nom de la tribu indienne lixée sur ses bords. Les paysages les plus pittorésques es succèdent ici à nos regards. Mais bientôt la nuitvient, et nous dérobe la vue d'une des régions les plus intéressantes et les plus accidentées. Le lendemain, 2 juin, le soleil fut bien matinal, et il eut beaucoup de peine à m'éveiller. Quand il eut enfinréussi, je fus charmé de voir que nous longions les rives tourmentées du fleuve Fraser. Oh! qu'il est pittoresque et beau, avec ses deux corniches de rochers dont l'une porte le chemin de fer, et l'autre un chemin de voitures!

Ce fleuve — qui est une des richesses de la Colombie?

— n'a pas l'azur de la Méditerranée, ni la limpidité du lac Supérieur, ni le vert sombre du Saint-Laurent; il est jaunâtre et terne.

Il ne mire pas la tente blanche du sauvage, ni l'inmense tente bleue du ciel, ni les hauts promontoiree qui l'encadrent, ni les cimes neigeuses qui l'alimentent pendant les chaleurs de l'été. On dirait que-n'ayant traversé que des solitudes inhabitées, il n'a pu emprunter à la civilisation son vernis et son éclat. Il est sauvage, voilé, opaque et sale.

Mais s'il n'est pas un mondain, il n'est pas non plus un paresseux. Il ne cherche pas à briller, quoiqu'il charrie de l'or, mais à être utile. Il n'est pas seulement ame voie de communication et de transport; il est surtout un vivier, et le plus riche de tous les viviers.

Si ses flots ne sont pas nets, clairs, brillants, c'est qu'ils contiennent des myriades d'êtres vivants. Si, même en temps calme, il n'a pas le poli d'une glace de Venise, c'est qu'il fourmille de poissons énormes qui le troublent, l'agrient et rident sa face.

Aussi quand ses riverains ont faim, ils n'ont qu'ù y jeter une ligne, et les saumons s'empressent de venir alimenter leur table; et quand c'est une foule qu'il faut nourir, il lui livre quelqu'un de ses gigantesques eturgeons.

Ce matin même, il lui fallait donner à manger aux 1,500 sauvages campés sur sa rive, qui nous attendent à la mission Sainte-Marie. Ils ont eu recours à lui, comme les affamés ont recours au gouvernment dans la province de Québec, et il leur a servi un éturgeon pesant 400 livres.

Et puis — ne l'oublions pas — c'est lui qui a ouvert la voie à notre Pacifique, dans la seconde moitié de la chaîne des Selkirk. Sans doute, le chemin qu'il a tracé est un peu difficile et tortueux, mais c'est tout de même un grand point d'avoir supprimé l'impossible en perçant ces amoncellements désordonnés de rocs inaccessibles.

Il y-a sur les rivages une multitude d'appentis en perches où les pêcheurs indiens font sécher le aumon.

Ça et là quelques tombeaux sauvages sont suspendus aux arbres.

Dans les villages que nous traversons, et surtout à Yale, nous apercevons nombre de Chinois. Mais ici, ils

ne blanchissent pas le linge : ils lavent du sable aurifère :

La voie longe toujours le fleuve qu'elle a quelque peine à dépasser, et qui va nous conduire jusqu'à l'océan l'acifique.

L'air est tiède et embaumé, et des bouquets énormes de roses sauvages émaillent la végétation luxuriante qui borde le chemin.

## XXVII

## UN CONGRES CATHOLIQUE DE SAUVAGES

Le camp d'Israel. — Discours en chinook. — Paysage. — Colloque des arbres. — La Passion en huit tableaux. — Le Calvaire. — Le sang du Crucifié. — Cérémonie funèbre. — Le chant des sauvages. — Leur instruction par la sténographie.

Quand nous descendons de notre char de Lévites à la Mission Sainte-Marie, nous avons sous les yeux tout le camp d'Israel, et le coup d'œil est des plus pittoresques et des plus animés.

Les douze tribus n'y sont pas; mais les pavillons de sept tribus flottent sur les quelques centaines de tentes dressées sur le premier plateau de la colline qui domine la voie ferrée. Aux abords de la gare, et surtout auprès du train, sont groupés sept à huit cents sauvages, et, derrière eux, rangées sur une longue ligne, autant de femmes sauvages — les mères portant leurs bébés dans leurs bras ou sur leur dos. Tous ont les yeux attachés sur les évêques et dignitaires ecclésiastiques qui descendent du train.

Sur le plus haut sommet de la colline, qui fuit face au fleuve, le canon tonne, et l'écher des montagnes, de l'autre côté du Fresser réperente chaque ététomation avec une telle force qu'on érait entendre les groudements du tonneire. Cela s'explique ; car nous sommes dans un amphithéatre de montagnes, et le ciel est couvert de mages.

Quand le canon se tait, les fanfares, au nombre de cinq, font entendre leurs voix de cuivre et d'argent, et notre éténnement est grand de voir avec quel art et quel ensemble jouent ces artistes, qui sont tous sauvages.

Il se produit tout d'abord un pou de confusion dans cette foule. Mais cutin l'ordre se rélablit, les groupes se forment, et un chef Sichell, s'avançant en tête des sauvages, adresse aux distingués visiteurs un discour de bienvenue en chi nook.

Le chinook est le rolapak des sauvages, et presque toutes les tribus le comprennent? C'est une langue formée d'anglais, de français et de plusieurs idiomes indiens.

Mgr Brondel, qui a été missionnaire dans la Colombie pendant quatre aus, et qui parle le chinook très con-ramment, est chargé de répondre; et, si j'en puis juger par l'attitude et l'impression des sauvages, il le fait avec un grand succès.

Puis, les funfares résonment, et les visiteurs gravissent le premier platéan, traversent le camp des tribus, sauvages, et éscaladent la séconde colline dans la direction du convent, où doit être servi le diner.

Avant d'entrer un convent, décrivous un peu le jouvainn splendide qui se développe à nes regards.

An pied des collines confe le majestneux Fraser, à la fois profond et rapide, et nous pouvous en suivie au hou les simuosités un milieu des floraisons luxuriantes qui convrent ses rivages.

De l'autre côté du fleuve, la forêt embange les vallées et les flancs des montagnes, et par-dessus la jeune génération d'arbres, qui ressemble, à un soveux mandeau vert tendre, se dressent des cédres gigantesques au fouillage plus sombre, tantôt isolés et tantôt par groupes. Quand ils sont groupés ils ressemblent à de hautes gyramides gothiques, et sans doute il s'y loge désciphions d'oiseaux comine dans les flèches des vieilles cathédrales.

Isolés, on les soupeomernit d'être de grands enrieux, allongeant le con par-dessus les têtes de leurs voisins four voir passer les trains du l'acilique, on pourse lucr leurs vieux amis, les sauvages, qui n'ont pas les instincts destructeurs des Blancs, et qui les ont laissés vivre pendant des siècles,

de me dis encore, en regardant leurs grandes silhouettes. qu'ils sont les aristocrates des forêts, et que décidément l'égalité n'existe nulle part. Il y a some douté à câti d'ony de panyres petits qui se plaigment d'avoir trop d'ombre, et qui réclaiment leur part d'air et de soleil. Il en est d'autres qui repriédent aux coltes organilleux d'accaparer le sol avec leurs puissantes racines, ét d'ou paiser les sans

Mais his codres repaident pout être: "Allons, petro, prenex patience, your autox un jour nous travaille, et nos avantagos; il y a longtemps que nous travaillens, "nous, à distiller les sues de la terre, et les pluies du "end, et les gaz de l'air; il y a longtemps que nous l'attons contre les tempétes et les intempéries des "saisons. Nous l'avans bien gagnée cette puissante "stature que vous nous enviez. Car il vous faut de l'oinbre pour grandir, et mois vous la donnous, en "en même temps que nois vous défendens contre les assurts du vous et de l'onge. Vivèns donc ou paix, "petité, et prétons nous assistance mutuelle."

. Si le lleuve entend co collaque des arbres il dost y mettre son moi. Cut il a bien dicit à leur reconnaissance, lui qui baigne leurs racinés.

Sur la rive où nous sommes s'élèvent tout d'abord le gate, puis le premier plateau de la colline où sont dre-soire les tentes des sauragés, et mille le sommet, où sont bâtis le convent. l'églisé, et la maison des l'éres, et qui domine tout le panoraine.

Des chomine en lucets, partant du camp sauvage,

empentant proquéd la gano, ot ant jalimais de joueurs relies outre aux par dos quirlandes de verduré. L'actous detent disc parillons, des arthonomies, et des tantons de toutes contons

Thur grainles tentes defleces de saiges, l'une que milien du comp, et l'unire sur le samplet de la colline, à quelques pas de la malienrithes l'erre, pliment l'attention; et complétent le jubisse que la pluse a d'atsent un pau alte, milie qui s'ablisse majirique d'un ten en de salvis.

Aprile in illing, qua his Barate do tito Anno of louis befor anno sortant et qui pai ocisibent, his misque con on grando partio dissiplie, at his social sector bearines barte.

for printipolism the high fluorism via death best presentelle, of his contragging some desertion for the printipolism.

En attandant, noise austinus à un colonge du .
discours entre les sauxages du la Colonghe, représente à par la chair dus Kambanes, et les sauxages des terriconses, injuémentés par matre una Peris d'Hernatue, du la matheu des tris

L'e cloppies givile respitue son grand costuine d'appense, et il state reniment magnetique à écat; Il pariot plus l'hérminarque tous les professairs de Fluiressie Local encountde, et plus de serrateires qu'in u'en est duns nes leils se avec rette différence qu'il ne prétendait pers les laires passer pout des diquants.

In that the Kandoope parks on Almak, it was drove

come and traduit on todacits put to R. P. Liferen and retraduit energy of P. Lacondo. An expension of Person of Physics of the stand Police and Annie abuilded for the person of the contract of the secondary.

Is almost in partie the explanation to the four terms and to a band. In any one explanation to plain and to any one explanation to the foliable of any of the explanation of the foliable and the foliable of the explanation of the foliable of the explanation of

In point do am du 18411, gai muire ha drainns in properties half a les constituents, he muire, he mais et le contraction and in the less than the contraction of a contraction of the co

to the Mile you carry content tolled langues - to the different belong to the langues of the langues of the languest of the la

to property to proceed the process and brinding of the deliver in spectacle qui which the latter in spectacle qui which the deliver in spectacle qui which is defined associate desaperally and be significable to the latter than the suggest the continuities, find plus the state of the latter in the plus terms of the latter in the latter i

Los artema et los monunes los electors les cherros tent out part : ar tente entre qui denrent paralles pent de la finalement en granquint de regande en un print de la collini. Ar dissemble en tente late alles de meteux é fin la matella que dissinificable de la processión.

the title university to found a compact our days, before, is to done after this conpact our collective tentament—adiaper yrange three copaction langue—are essentique for allege done to be a commite tone, at 11the paire all aporter and completifie.

An eang on his thouse en engineers

akjuba ha faminua a akinggar ha fesim alili a pana ha geniner garama ut anthu ha haminua a hans formane data huma parallèlas, at tour chantant la audite at mellinguliquia, chaquin dans la langua do sa sulta

the middle parts of commencial on the city considers, and mine more of animal engine manufaction of appropriate the constant some six of influence of the constant some six of influence of the constant some six of the cons

Pulsapin metat tribu von gelletete i Gud im Prion miller ampried him, Antinga pap son synffancina. Vigin ät innstent jame his t



The land of the state of the st

The second of th

The Course reservency on the specialise of a imprise of a course squeezer of the state of the Fair Fair of the course of the cou

provide tudicas regis sentale. Lucine da desis of his humia, as de presentance da Christ, presentant sur est sentide en reder transcribe de son réder additional de suichte de la sonffirme de la sonffirme de la sonffirme. Transcription du terrain, de la faction de la sonfirme conclus, réprésentation des considers arisonnes.

Time de secona raideau, des soldats romains, portant tantiques et casques, armés de lances et de bonchérs; plaissel-ur et garoftaisan désus, qu'un annit pris pour le statur de la Résignation.

Serven por le gonverneur romain. Plate, somptueu-

sement vêtu et assis sur un trône, se lavait les mains dans un bassin où un esclave, debout à côté du trône, versait de l'eau. Le Christ, enchaîné et les yeux baissés, semblait écoutor avec soumission la sentence inique, tandis que plusieurs juifs sombres et méchants, fixaient sur lui des regards furieux.

Le quatrième tableau était une image très réaliste de la flagellation. Attaché, les mains derrière le dos, à une colonne basse, et nu jusqu'à la ceinture, Notre-Seigneur s'inclinait sous les coups des bourreaux qui tenaient leurs foncts levés, et ses épaules, ses reins et sa poitrine ruisselaient de sang.

Le même réalisme se retrouvait dans le cinquième tableau qui représentait le couronnement d'épines. Vêtu d'une longue robe blanche, et assis sur une chaise grossièm, le Sauveur était entouré de Juifs et de soldats, et deux d'entre eux ajustaient la couronne d'épines à son front, d'où le sang coulait sur sa face auguste.

Mais nous avons été tout particulièrement impressionné par le sixième tableau, et l'Indien qui personnitiait Jésus nous a paru rendre avec une vérité effrayante la chute de Notre-Seigneur sous le fardeau de la croix. Revêtu d'une grande tunique rouge, le front couronné d'épines et ensanglanté, les cheveux en désordre et retombant en larges mèches sur sa figure souillée de sang et de poussière, il était presque étendu sur le sol, sa lourde croix en travers sur les épaules. Des soldats

et lui appuyé sur sa main gauche et soutenant la croix de sa droite, redressait à demi la tête et regardait ses bourreaux avec une tristesse indicible, taudis qu'une femme indienne, figurant sainte Véronique, s'avançait avec un voile déplié pour essuyer son visage.

Après le septième tableau, qui nous montrait Jésus rencontrant les femmes de Jérusalem et échangeant avec elles des regards attristés, la procession, chantant toujours son lugubre cantique, arrivait enfin au sommet du Calvaire.

Un grand crucifix, représentant le Christ de grandeur naturelle, y était planté. Une femme sauvage, portant le costume que les peintres attribuent généralement à Madeleine, accroupie sur ses genoux, embrassait le pied de la croix de ses deux bras et baisait les pieds du Sauveur. Elle tournait le dos au public, et son abondante chevelure noire recouvrait ses épaules et flottait jusqu'à sa ceinture ; mais quelques tresses tombaient sur les pieds du Christ et semblaient les essuyer.

Grâce à certain mécanisme qu'un sauvage tit mouvoir dans le crucifix, le sang commença à couler des plaies du Sauveur. De son côté ouvert, de ses mains et de ses pieds percés, de sa tête couronnée d'épines, des jets de sang coulèrent lentement sur son corps, blanc comme neige, et tombèrent goutte à goutte sur la chevelure et les vêtements de Madeleine.

Tous les chants cessèrent, et la foule agenouillée, en proie à la plus poignante émotion, se mit à prier.

Les Indiens psalmodiaient des prières dans leurs langues respectives et en latin, et les voix d'hommes alternaient avec les voix deglemmes. Pendant longtemps le murmure des voix, tour à tour fortes ou mourantes, répandit sur la scène une empreinte de solennité et de tristesse.

Au pied de la croix, Marie Madeleine semblait morte de douleur sous les flots de sang qui l'inondaient. A gauche de la croix, la Très Sainte Vierge se tenait debout, muette de souffrance, les mains jointes, et les yeux vides de larmes levés vers le divin cruciffé. A droite, se tenait saint Jean dans l'attitude de la douleur sans espoir. En arrière, étaient groupés des Juifs aux costumes variés, des soldats et des cavaliers romains portant des lances et des épées. L'un d'eux portait aux lèvres du Sauveur une éponge trémpée de fiel et de vinaigre; et tous ces personuages ne bougeaient pas plus que des statues.

On sentait peser sur la foule une oppression douloureuse, et le silence qui avait succède aux prièreajoutait encore au sombre caractère de la lugubre scène, lorsque les chefs des tribus se levèrent, et dirent, chacundans sa langue: "Le Christ est mort! Le Christ est mort!" Quelques sanglots étouffés rompirent seuls le silence qui suivit; des larmes jaillirent de bien des yeux, et les psalmodies plaintives recommencèrent.

Peu à peu cependant les prières se turent, et les personnages du drame se dispersèrent. La foule silencieuse et recueillie s'écoula. Le soleil se voila d'épais nuages, et une pluie tranquille et chaude recommença à tomber. C'était le ciel mêlant ses larmes à celles de la terre.

Je m'approchai du crucifix solitaire. Les planches de l'estrade où il était fixé étaient toutes rougies et le sang du Christ coulait toujours.

O sang de mon Sauveur, c'est ainsi que tu couleras sur la terre jusqu'à la fin des temps, afin de laver les péchés sans cesse remouvelés de notre triste humanité!

Ah! qu'ils étaient loin de soupçonner cette merveille les bourreaux qui ont crucifié Jésus! Quel sens profond se cachait dans cette parole divine prononcée à leur sujet: "Ils ne savent pas ce qu'il font:"

Non, ils ne savaient pas que ce sang qu'ils versaient était une fontaine de vie dans laquelle l'humanité était régénérée! Ils ne savaient pas que ce sang dont ils croyaient avoir épuisé les dernières gouttes en perçant le divin cœur, continuerait d'arroser la terre, et que dans les régions les plus lointaines et dans les solitudes

les plus sauvages, il coulerait sur des autels pendant des siècles et des siècles!

A 7 heures P. M. tous les habitants du camp sauvage remontèrent la colline, musique en tête, et se massèrent dans la grande tente cathédrale, élevée à quelques pas du calvaire. Ils y récitèrent le chapelet, qui fut suivi de la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement. Mgr. Durieu, évêque de New-Westminster, officiait, et les autres évêques assistaient au chœur. Tous les sauvages chantaient les hymnes du salut avec un ensemble étonnant.

Le camp des sept tribus offrait dans la soirée un panorama des plus pittoresques. Des centaines de feux pétillaient aux portes des tentes, et projetaient au loin des reflets rougeûtres et tremblants. Hommes, femmes et enfants, accroupis en cercle autour des feux, fumaient et causaient. Pendant quelque temps les bébés crièrent, les chiens aboyèrent et hurlèrent; puis le silence se fit, les feux s'éteignirent, et l'on ne vit plus passer que quelques ombres errantes à travers les tentes.

Le lendemain matin une cérémonie funèbre imposante eut lieu dans la grande tente cathédrale; c'était un service solennel pour le repos de l'âme du regretté évêque de New-Westminster, Mgr d'Herbomez. Sa grandeur Mgr Lemmens, évêque de Victoria, officiait. La fanfare des Indiens exécuta avec une rare perfection les marches funèbres les plus connues; et tous les motets, le Kyrie, le Dies Irw, le Libera furent chantés, en latin et par cœur, par les quatre ou cinq cents voix de la foule.

J'ai rarement entendu un concert sacré plus grandiose, et plus touchant. Une particularité de ce chœur était le chant des jeunes filles sauvages dont les voix sont d'une octave plus hautes que celles des fermes. J'ai cru d'abord, en les entendant, qu'il y avait des violons dans la fanfare et que c'était un accompagnement de chanterelles ; je me retournai, et constatai qu'il n'y avait pas d'autres chanterelles que des gosiers de jeunes filles Seules, ces voix seraient criardes ; mais dans ce chœur nombreux et puissant elles produisaient un effet à la fois curieux et beau.

Et voilà donc, pensais-je, ce que la religion a fait de ces barbares! Comment les missionnaires ont-ils réussi à les civiliser à ce point? Comment font-ils pour leur apprendre à chanter par cœur un hymne comme le Ines Ira? J'avoire que cela me semble prodigieux.

Le R. P. Lejeune — qui est jeune comme son nom, et fort intelligent — me dit que c'est par la stenographie qu'il leur apprend à lire. Cela me paraît plus extraordinaire encore; et cependant l'expérience est faite et le succès incontestable, les lenfants sauvages apprenent à lire en huit jours de cette manière.

Voici ce que l'excellent missionnaire écrivait à ce sujet, à ses supérieurs, à la date du 1er avril dernier:

"Nouvelle idée, n'est-co pas, que d'apprendre à luc aux sauvages à l'aide de la sténographie? On me disait, il y a un an: ils ne sont pas capables d'apprendre la sténographie?

"Cependant l'expérience est toute faite: les sauvages ici sevent lire, grâce à la sténographie, et cela après une semaine d'école seufement!

"Ce n'est pas toute; ils ont déjà un petit journal, qui paraît toutes les semaines, et qui a 150 abounés. C'est non sculement une merveille, mais un coup de la Providence; car ces pauvres sauvages qui pouvaient à peine apprendre quatre à cinq pages de prières et de catéchisme dans un an, recoivent maintenant huit pages d'instruction religieuse par semaine...

Dans nos séances de catéchisme, j'écris sur le tableau en sténographie, un aprépitre de l'histoire sainte, ou nue prière. A princ est-elle écrite qu'il l'ont déjà luc, et l'apparament entre eux, sans que j'aie besoin de m'en occuper dayantage. Je leur ai appris de cette manière dans le courant de la semaine les quinze mystères du Rosaire, plusieurs traits de l'Evangile, et l'Histoire Sainte depuis la création jusqu'à Moiso..."

Est-en que ve mode d'instruction ne pourmit par être également employé par les Blancs? Le même jour, 3 juin, les sauvages firent deux nouvelles processions, celle du Saint-Sacrement, et la procession dite des statues dans laquelle ils promènent en grande vénération les statues de la Sainte Vierge, de saint Joseph, de sainte Anne et d'autres saints. Cette dernière out lieu le soir, à la lueur des torches, et présentait le tableau le plus pittoresque, dit-on. Malhoureusement nous avions dû partir dans la matinée, immédiatement après le service funèbre.



# XXVIII

### the than heiser of hat fal-

Now Westminster et senjebberen on bakereter es con fine of the best established in the Health of Long englished.

A motie d'un malhe de la Merston, he chomme de tes se hélitophe, et la lighte de pariolic there en la desigliche et est est emple à travers le borrection de Westengliche et s'authorité et les autres, villes américantes du fittend des highe de droite contenue de lancet la rece sont de

the lighteste dropte continue the fames forces word in the use; mais, a quickques million plan han, glio so division to deser bunches dont Line conduit a Communication traits a New Windowship

Calle of col lamin deadons with constant of the form of the color of the season of the standard of the control of the color of the colo

but the unsubside upon Canada authorized outputs of souther the southern the continuous, to their countries authorized outputs, or

First received from the me pair a production will save latticistic technologies of the colleged pair same ambitioned to come

And hope to

I be sale of high fall pas to complete this annound ?

fix attendant open has peripetien de la fortune aucus esta la faire de la paper motor centre les trois villem per per per france de la constant de la faire de la centre la constant de la centre la centre la constant de la centre la cent

### Seen Mariania

I wend give the coate any jeste allo est moder, administration than the popular of any popular and proposed with another than the expense with the distribution of the popular and proposed with the distribution of the popular designation of the distribution of the popular designation of the popular designation of the popular of the popular designation of the popular desi

to the sign of the sale of states are traple of policies of the solid of the sale of the s

Non-Westmursen ha sien aparen a kom solver pour bothe. Bakin à Pernhoughup du Prison, elle fritere en unplathe district our las pouts d'una solvitatio mentagen, tancant jusqu'un annune son cato dientes asses ser exercise une sullas, un squation des justifics, solvitation des solutions des justifics d'un deligionne des fantes, des plans des pouts des fants des parties des fants des parties des fants des parties des fants des parties de la fants de cato de fants.

Now Westminster comple augmedition rists based but that the electric restandance. Eth provide built extinue presentantes do differences the authorization. It don't extinue sutfulliques theoretics for his total to a rather hunt the Mar Danien. En a alterer plusters to make entitlem, about heapthy expression for a subject plusters of minimal interpression begans to eather the electric to public plusters. Plustence programme uniquential et emalput chapter pour dails to refle et employed.

les plus grandes buelliés our interésée l'escocité ne et la hombia des ééchée pardique s'aix parcèses et saint dératde paus la pagalation Les catholiques y out bâti un hôpital tenu par les cours de L. Providence, un collège dirigé par les Oblats, et un couvent pour l'éducation des jeunes filles.

L'aucienne capitale e les plus faciles communications avec les villes environnantes. Un service direct de paquebats la relie e Victoria et Nanaime, taudis que des tramways électriques transportent eshabitants ou ses visiteurs jusqu'à Vancouver et aumeen holts.

Thiver met minsi que l'on appelle quelques mois de place tiède, le climat en général est doux et sain. Les déplacements sont faciles, les industries prospères, le vinc claire, bien bâtic, adossée à la forêt vierge. Et un mot dest, un séjour foit enviable, et un excellent endron pour les placements sérieux.

Jacaille liovaie a fait aux visiteurs l'accueil le plujuntathique, et Son Honneur M. le maire Townsend pest venu leur soulaiter la bienvenue. Les catholiques, avant à leur tôte MM. W. H. Keary, George A. Kelly et Arthur Shepherd leur out présenté une adresse, remplie des meilleurs sentiments, à laquelle Mg. Brondel à très bien répondu. Il y ent ensuite réception au couvent, suivie d'un lunch et d'une promenade en voiture à travers la ville.

La grande importance de New-Westminster lui vient surtout des pêcheries du Fraser et des côtes.

Il n'est en Colombie aucune industrie, aucun commerce qui offre un plus grand champ d'exploitation. L'archipel de Vancouver et les nombreuses rivières qui viennent s'y jeter regorgent de invriades de poissons taciles à prendre et dont la valeur commerciale est énorme. Il ne manque ici que des pécheurs. A peine y a-t-il quelques émigrés Grass Italiens, Ecossais, qui, sans beaucoup d'enthousiasme y viennent demander à la mer le travail et la vie, quand toute une population de pécheurs pourrait vivre prospère dans ce pays où nulle classe de labeur n'offre une remunération plus sûre et plus constante.

Il est certain qu'on transporte moins facilement que tonte autre une colonie de pédeurs. L'homme de la mer l'aime sans doute partout, mais il l'aime surrout dez lui; il aime son rivage et ses côtes qu'il contrait insqu'an dernier rocher; il est habitué à naviguer dus certaines eaux locales où il peut presque reconnaître les hots de la veille et prévoir ceux du lendemain. Du este endurci comme il l'est à la vie rude, aux travaux qui brisent, il sera le dernier à céder aux circonstances les plus adverses, et les préfèrera peut-être, avec son expérience, à l'incertain d'une vie nouvelle dans un pays nouveau.

Seule, l'exploitation du saumon n'est pas négligée, et forme une industrie qui est toute une féclame pour la province colombienne.

A certaines époques les rivières pullulent d'innombrables saumons que l'on peut voir luttant contre tous les obstacles possibles et nageant avec une rapidité folle à travers la masse liquide.

On compte trois migrations principales de ce remarquable poisson. L'hiver et le printemps apportent le " saumon du printemps" (tyhee) dont le poids varie de deux à quafre-vingts livres, et qui égale en saveur les plus fins poissons d'Ecosse. Il s'ébat dans toutes les grandes rivières depuis novembre jusqu'à mars. Dans les mois d'été on capture le "sockeye" (nerva) qui est moins apprécié que le "tyhee" mais pourtant très répandu dans le commerce et d'un goût très fin, tout en étant plus sec que le premier. Il est aussi moins gros mais en quantité tellement considérable qu'on ne peut la calculer. Pendant son passage, l'embouchure du Fraser présente une apparence de très grande activité. On pourrait voir au petit matin des centaines de lateaux revenant avec des seines chargées de poissons argentes, du sont déposés aux Canneries, comptés, taillés, préparés et expédiés par un personnel composé spécialement de Chinois et de femmes sauvages.

Enfin une troisième variété nage dans toutes les rivières pendant le mois de septembre; elle est aussi très appréciée. Parmi les poissons qui ont la plus grande valeur commerciale on cite le poisson-chien qui se nomme Squalus Acanthus s'il mesure 3 pieds; quand

il a six pieds de longueur on l'appelle Tope-Shark. On en extrait une huile très en usage dans tout le Canada.

D'autres poissons plus petits et qui sont légion dans les rivières de Colombie sont très goûtés pour la table. Les principaux sont le flétan, la morue, l'éturgeon, le capelan, l'éperlan, le hareng et l'anchois. Il y a encore les inoules, les crevettes et les huîtres de Colombie qui ont bonne réputation.

Le grand avantage qu'offre ce pays pour l'exploitation des pêcheries n'est pas seulement dans l'abondance du poisson, mais aussi dans la salubrité du climat, et surtout dans la très grande sécurité de la pêche. Les iles autour de Vancouver sont dentelées de petites baies où l'on peut voguer sans danger par tous les temps, et vivre à une courte distance de Victoria ou Nanaïmo.

#### Vancouver

La ville Impériale, est bâtic sur une peninsule; et des deux côtés la colline où elle est assise s'incline vers la mer, ou plutôt vers la masse d'eau qui l'entoure presque et s'appelle, ici False-Creek, là Burrard-Inlet, ailleurs English-Bay. Des hauteurs, la vue s'étend à une très grande distance et embrasse tout le pays environnant jusqu'aux montagnes de l'île Vancouver, dont le sombre bleu nous apparaît dans l'ouest. Plus au sud une longue rangée de pics se dresse dans un

lointain vague, tandis que dans le sud-est domine le mont l'aker, splendide dans la lumineuse blancheur de sa neige. Enfin, si l'on tourne les yeux vers le nord on aperçoit les montagnes de la Cascade, qui sortent immédiatement de la mer, et s'y reflètent à travers le brouillard irisé qui les enveloppe et qui s'y mire avec elles.

On ne saurait trouver un paysage plus varié comme coloris, plus serein comme lumière, plus reposant conne perspective, le tout joint à une très grande majesté de forme et de décor; et l'on resterait longtemps à l'admirer si notre attention n'était attirée par le spectacle animé qui se déroule à nos pieds. Au loin, c'est la grandeur calme, minobile, ici la vie, le mouvement, l'activité dévorante. / Autour de nous la splendeur séculaire de la nature qui demeure, devant nous le tableau sans cesse renouvelé de la foule qui travaille, se hâte, court, se pousse, se bouscule, agitée, bruyante, haletante dans son immense "struggle for life." Devant nous enfin une ville moderne, qui a surgi de terre en six ans comme par miracle, au milieu de la forêt vierge, et dans les rues de laquelle on aperçoit 'encore des troncs d'arbres gigantesques à demi consumés par le seu des défricheurs; une ville qui à cause de son incomparable situation est devenue le traitd'union entre l'Asie et l'Amérique, dont elle est aujourd'hui même un des grands centres. Avec cette constance dans la prospérité et cette merveilleuse rapidité de croissance, Vancouver sera avant longtemps un des points les plus importants du continent.

Les résidences privées à Vancouver sont les plus joiles que l'on puisse voir, et démontrent que ses architectes ont vraiment du goût. La plupart sont en bois peint, de ces bois superbes qu'ils tirent des forêts incomparables qui les entourent. Mentionnons celles de MM. Ceperley, McGilvery, Rand, Dunn, Dr Lefèvre et Abbott. Ces deux dernières sont admirablement situées au bord de l'escarpement du promontoire qui domine le port.

Vancouver se vante avec un orgueil bien légitime de posséder de nombreuses églises.—Celle de Notre-Dame du Rosaire compte un assez grand nombre de fidèles sous la direction du Père Fay.

C'est dans cette église que des adresses de bienvenue nous ont été présentées; et c'est dans le jardin de l'aimable Père Fay, sous une large tente que les fleurs embaumaient, aux accords d'une fanfare installée à queliques pas, que nous avons dégusté un lunch exquis délicatement servi par les dames catholiques de la ville.

Les protestants ont un nombre considérable de temples, entre autres les églises épicopalienne, presby-térienne, baptiste, du Christ, etc. — Les rues de la ville, larges, bien tenues, sont sillonnées de tramways électriques, remplies de bruit, de mouvement, de vie. Les

édifices publics sont de jolies constructions. Vancouvés possède quatre banques, et une salle d'Opéra, saus compter l'hôtel du Pacifique, un des plus jolis, des plus spacieux et des plus confortables que l'ou puisse trouver.

— Cette ville a sur ses rivales de la Colombie une supériorité indisentable: son pare est une véritable merveille. On traverse pour s'y rendre les rues les plusélégantes, bordées d'une longue suite de ravissantes villas entourées de fleurs à profusion et dont les fenêtres les portes et quelquefois des pans entiers de sumt disparaissent littéralement derrière des baies de rose grimpaintes.

A travers une longue avenue où des petits arbres en fleurs paraissent défendre l'approche de beurs grands et vénérables voisins, on entre dans la "Stanley Park." Despetits sentiers pratiqués dans la muraille de verdure quittent le chémin principal à différents androits et nous conduisent dans l'unmense nous-bois. La voila entine ette foréq vierge. Voilà ces grands arbre sanvær levant au ciel leurs longs bras chargés de verdures et de mousses comme pour les lui affrir en hommage. Voilà la mature primitive, immurable, dans toute a sent bien petit devant cette grandeur, et hun jeure devant cette vieilles et? Car il v a la des êrres bien vivant qui sont nès longtomes avant Christophe Cohonte. On rode dévant cette vieilles et longtomes avant Christophe Cohonte.

d'ombre opaisse le sel monssenx, balançant leurs cimes augustes aux vents légers, et se raidissant de toute bair bandour contre la tempète, calmes, tiers, majestient, et regardant la men cette autre majesté. Il schible que mus les ayons parfanes en nous approchant d'ens, qu'ils regrettent leur solunde protonole d'autretois, qu'ils en renleut à l'hondine d'avoir pere leur my tériet tomput le charme de feur sexet. Envoque étaient combantés jusque là de grandir tompous, abritant d'in nombrables nids d'oissanx écontant leurs contexts sans foi madés aux frémis ouvents de l'auset à la grandir tout de la une foi de prancès.

Qual bruit plain d'harmonie protonde et de maje de one entend à ineaute que l'ou s'avaitée à teater le maje de one leure régimitant, contentrant les arbies géants stent le tacimes s'étendant à une distance étenme et s'enche pétient les unes aux autres ! Les trons sont rade peut une inquisie épaisse qui donne elle même la vie a s'ent des invides de planties et de thairs, pendant que le bialitées supportant et avivent de abendales venture trangées qui se balancent dans l'air, et ére product de de de d'un attra comme de guillande lequestité de de de d'un art prodigieux, téreblaires uns de arties end des trangées et dans leurs branches qui souvent d'un forma etrangées et dans leurs branches qui souvent qui troudent à l'aise entre ces paquesque donts s'entre qui troudent à l'aise entre ces paquesque donts s'entre qui troudent à l'aise entre ces paquesque donts s'entre pour la laire partie de la ceste s'entre page donts s'entre page donts s'entre page donts s'entre page pue de la ceste de la ceste de la ceste s'entre page pue de la ceste de

rala e d'une multitude étammint, que l'an rent e caracterante, a chi del dennelle de lugies langers qui les reconsent d'un suil. Faint l'on active a mus chairiese, als drimits du promotoire, et l'em à dexant sur la voite étadue lapade, faminar e la pleme mei, sous le l'en entre du voit comfaire de sille produce et se reposent a competable des sous en le production de l'étamel reservaires mois rouge et trapans le préme de l'étamel reservaires de plement et estrement et en le production de l'étamel reservaires de plement et estrement et estrement et estrement et estrement et estrement et estrement et en plement et l'étamel et estrement et estremen

## Submin:

Is to some embouspiers in the Processite properties of a top of more spot epone. Varpourver the Victoria of a rough to spot property the plantides desired Engineer of India, and of these compare are expensive properties of the point to dapour. The name can be fully the capture of the point to dapour. The name can be fully the capture of the point to the name of the point of the second of the

The restrict the Vincenter a Victoria was parter the confinence of an entire as many of cameria reasons are also be a few mornious of a cameria of the confinence of an entire of the confinence of the confinence

A boins of the age is the ame of the are you be about a full the position little des montes (below) the areas of the of the areas of the formula gent in

aper of a rectains endroits phonear ascienced susponding outsain. Pusage indien do res contrées. Un sont les toudes des santages qu'a il 3 a phonous années dans sur let allements années dans sur let allement qu'ils angagérent contre une tregate anglaise.

Lest vers le suit que nons arrivous à Victoria et son permiter aspent unu-sédant. Certes, elle n's à pas bande. Le pube capitale de la Colombie, et son charme est uses stillée.

Mon. Cleven que de me de la mer que les deux cetase erms, elle n'est rependant ai plate, ai unitorpée Elle rédese en pente donce, et plusieurs éditire esédait em au des un de la mar e d'abold contre e les autres, et espapéseur a poire attention parroulierément la carle le fille élladique et le joir chateau des Dimenum qui toutent la lulle

La enjoirale enformablement est cramment un parterio. Partout exceppé dans les grandes, runs tromunes tale can denide imagée d'artines bonde les accumes et petromonibre our les partires, contaibles édeirs de resolute de thems. Ou appellomit colonities Verteina le ville des roces tant elles y came plus produmes ement belle a nombrement que partent allemos et lem pénérant partoin a'mangéeme or bien dans les marsons qu'il y tomentes appée que les fenérales cant elles s

La simila ciclarien de est chaquante. L'on e exerce le phis asquise hispitalité : Comme monvenent, cela respintife beausante à ann edle aughtes avec le ne auto of of the plan can, the plan contest, do plan curtainant, or a new velle amortisment on the vertaine objection of the cutains officers of the cutain softmane of plan. In Anglaca la disaut one country, or the American la disaut insplaine can, or compare country total, our officers of the provide to the harmo de burners to the control of the cutain of the collections of the control of the collections of the control of the collections of the collection of the c

Comparison motories with relle on comparisonally of previous to have a majories of quipose, as an ancient relation of a majories of the motories of the production of the motories of the production of the motories of the mo

I grance things of replease, no quest to be selled to be selled to a continuous many research, it solded to be continued to the many of a question of the many of a continued to be continued to be been continued to be been continued to be been about the continued to be about the continued to b

e went en distant. Accord humine entitlement pole it ben who had marchylater, at me a digmate me in a section with thinking , many the system country, by consequence you can be independently the demendant forgence to bould be pres margin prosper bein parant des dines con en the antimer pair points. He are the west policy resemble elations participly great period and so he and power of General problems they have a bearing an action and no My for home prigners housens are the deal of the result So produit committee of provide august to a granice in disconjulation is spiritual and programme on the ne bound and in Colombo and forth one at time as its term tayon that are trother papers or land o togain or group or correct or dan Angerer get of the Advantage of the except of the second Some of river of street, a night of an trapped to the . A married of a stample of to get it of the figure is And the proper state even in superior of himse in the gat Bajaranter as a some gat to contino a state To many so at home of the at he hadron of Congression the

the tens should take todate and prought periods of the first and prought periods of the first and prought periods of the first and the first a

and the state of t

the formation of the manner of the second of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second of th

The state of the s

The state of the s

The second secon

the state of the state of the state of the state of

The try the off the control of the c

A CANADA AND A CAN



## XXIX

#### LA RÉGION DES RANCHES

Lethbridge.— Macleod.— Pincher Creek.— Un emitage nouveau.— Pastorale.— Idylle et paysages.— La vie des ranches.

Or, fait de l'élevage un peu partout dans l'Ouest, depuis Winnipeg jusqu'à Vancouver, et je ne crois pas qu'il y ait dans aucun pays du monde une aussi vaste a étendue d'incomparables pâturages.

Mais c'est plus particulièrement au pied des montagnes Rocheuses, et le long des nombreuses rivières ; qui en descendent, que les grands éleveurs se sont groupés.

La zône considérée la plus favorable s'étend de la Saskatchewan du Nord jusqu'à la frontière américaine, ur une largeur de plus de cinquante milles, et forme une superficie totale excédant dix mille milles carrés de prairie sillonnée de rufsseaux et de rivières.

Jusqu'à présent les touristes qui voulaient visiter la région des ranches, quittaient le chemin de fer du Pacifique à Dunmore, se rendaient à Lethbridge par le chemin de fer de la compagnie Galt, allaient de Lethbridge à Macleod en diligence, et de là se dirigeaient vers Calgaly en stationant de ranche en ranche.

Mais à l'avenir cette route sera plus ou moins abandonnée, et l'on visitera les ranches en chemin de fer, de Calgary, à Macleod et Pincher-Creek. Ce sera plus rapide, mais certainement moins intéressant.

Lethbridge est bâti au bord de la rivière Belley, sur une immense houillère en exploitation, et grâce au lit profond que la rivière s'est creusé on entre dans la mine, c'est-à-dire sous terre, de plein pied, sans descendre d'un pouce : et quand on a marché une centaine de pas dans les sombres couloirs de charbon on a la ville sur la tête.

Il y a deux ans à peine les habitants de cette petite ville entretenaient de grandes espérances d'avenir. Car la compagnie Galt, qui avait déjà étendu son chemin de fer jusqu'à Great Falls, dans les Etats-Unis, se proposait de le prolonger du côté ouest jusqu'à la Colombie en traversant les Rocheuses par la passe du Nid-decorbeau (Crom's nest pass). Mais la compagnie du Pacifique en construisant la ligne de Macleod a pris les devants, et dans quelques années elle atteindra le district de Kootenay par la passe facile du Nid-de-corbeau.

Les espérances de Lethbridge sont par là même fort diminuées; mais elles ne sont pas anéanties, et ses progrès seront seulement moins rapides.

Le trajet en diligence de Lethbridge à Macleod est très agréable dans la belle saison, et la traversée des rivières Belley et Old Man est pittoresque.

C'est au bord de cette dernière que Macleod est bâtisur un fonds de cailloux roulés.

D'où vient ce nom de Vieillard (Old Man) donné à la jolie rivière qui arrose tant de pâturages et qui abreuve tant de troupeaux?

Est-ce de quelque profil humain découpé par la nature dans le granit des montagnes d'où elle sort, comme il y en a un dans les Montagnes Blanches, et un autre au Saguenay? Est-ce de quelqu'un des premiers habitants de cette contrée?

On croit généralement que les sauvages l'ont ainsi nommée pour rappeler le Grand-Esprit qu'ils appellent quelquefois le Vieux, comme la Bible le nomme aussi l'Ancien.

Depuis plusieurs années Macleod n'a guère grandi.

Comme Lethbridge, cette ville a de grandes easernes et un corps nombreux de la Police Montée. Plusieurs des officiers que j'ai connus, et surtout le capitaine Deane, à Lethbridge, le major Steele et le capitaine Macdonuell, à Macleod, sont des hommes non-seulement aimables mais distingués.

Entre Macieod et Pincher-Creek, qui est à 30 milles plus à l'Ouest, il y a aussi un service de diligence à travers la prairie.

Ce nom de Pincher-Creek désigne à la fois une rivière, et un village agréablement situé dans un pli des premières ondulations des montagnes. C'est en même temps un centre de la région des ranches; et les grandes routes (trails) qui rayonnent de là dans toutes les directions conduisent à des établissements de ce genre.

Plusieurs Canadiens-français y sont groupés, les unvenant des Etats-Unis, et les autres de Madawaska, Nouveau-Brunswick. En général, ils réussissent bien, et quelques-uns sont en bonne voie de faire fortune.

C'est la que le P. Lacombe rêve de mourir, et que ses amis lui ont bâti un petit logement attenant à la chapelle catholique, qu'il a nommé "Ermitage de Saint-Michel.". Mais quelques-uns de ses confrères Religieux soutiennent qu'il aime mieux la vie nomade de ses chères ouailles sauvages, et que s'il meurt à l'ermitage c'est qu'il mourra jeune.

Pour notre part, nous savons que le P. Lacombe a fait un autre rêve: c'est de fonder un véritable ermitage au pied des Rocheuses, sur le bord d'un beau lac que nous avons visité ensemble.

L'endroit est fort pittoresque et charmant, et la fondation nous conviendrait beaucoup. Les laïques y seraient admis comme ermites, aussi bien que les prêtres, et le reglement de la communauté se composerait de cet article unique: il n'y a pas de règle! Le lieutenant-gouverneur Royal et moi avons pris l'engagement de demander notre admission dans cet ermitage.

Il me semble que nous pourrions y mener une vie tranquille et heureuse, sans trop d'austérités. D'un côté du lac, il y a les moutons sauvages des montagnes, et de l'autre, il y a les moutons civilisés des plaines, appartenant au ranche d'un brave Canadien-français. M. Beauvais. Le lac lui-même est très poissonneux, et les poules de prairies voltigent autour. Dans ces conditions, une solitude à plusieurs, dans la pleine liberté des enfants de Dieu, ne me semblerait pas un sort missause, et si le P. Lacombe tient à son projet, j'y tiens aussi.

A des distances plus ou moins grandes de l'incher-Creek s'étendent les ranches Cochrane, Alberta Waldron, Beauvais, Levasseur, Lagrandeur, Clarkson, et bien d'autres. Dans la direction de Calgary, la route cotoi-Winder, New-Oxley et quelques autres.

Partout, dans ces ranches le touriste est le bienvenu. et l'hospitalité est un des traits caractéristiques de la vie qu'on v mène.

C'est, du reste un rude métier que celui de macheto, et il comprend bien des genres d'occupation. C'ample saison, et même chaque jour împose ses travaux juri-culiers. Il faut faire les semences, les foins, les récoltes; il faut réparer les hâtisses et les clotures, doupter les chevaux, traire les vaches, faire le beurre, le ménage.

Tyrat tar II Parcer Argunium, injutilier vardanus. Et il ir far ira trottentras valitšytetierus.

the product the organization of a secondary to a some because the open considered for the feet of the considered for the feet of the considered for the considered fo

to be a fit of provenient in the factor of t

en est en en en est en adriga en en en anace en en en La primer de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la comp

The second of th

The Arche is the file country has Figure Chard couple bus .

for in four toma power and and another que to it is a management of position of the extension of the extensi

The form of the trial of the trial of any page trial in the thing of the trial of a proof of the trial of the

a compression of the first of

the bound of the most of the second of the second

The state of the second of the

The state of the s

The March of the

des de van que out écume les trans du chemin à tra de l'actique.

As a in quantitud before a time, primate to according to mean medical described of the experimensals.

Paragonine Paragonine Paragonine de derrie de que estánica estánica de la material dont la secución de la companie de la secución de la Printentina communicación de la contrale del la contrale de la co

In tape or on control plans per the point too. The source of the first the spontaneous of the result of the second of the second

And intrinse it have so got point fring the extructions into the property of the que to the military que property on the control with them.

The contraction of the property to the consumer of a question of a conduction of a partie of the more can be a made of the more contraction of the contraction of the

An Pent pof te recined to be an united Araban. Sugaris to Pulie de Lace and pareithe me altimos.

is then there in the ment deficience that the transfer that the area and done per parts over

constants out and demonath, more a tradepoin gara conson, introduce a francies qui a fort le mar de l'farropse, qui e i meribette e altrologies que men el que parte muenz la francia que hear comp de l'anoda care trans acce de simbre

Majo comment rejail it an duarta que conclarinante litte d'Albani en albert School dag, nu rambi de l'Orget : 200

to the quiete air that see he manded on it is to the term to the term to the term to the following the term of the

Colle gus hill some on explanation describerty throughout a from intention of priviles on their spines of proportions of a fine for the expectations of a fine of the form of Angletonic of common to the model of bottoms possessing privations possessing to the privation passes of the privation passes of the privation passes.

Abor the removed in territors de composition of the composition of the

The state of the s

A feet to the solution of the part of the constraint of the solution of the constraint of the constrai

 tion of the second second The world to the terms of the world Land Bridge Bridge Control to the first of the second

The state of the s

and the second of the second of the second (x,y) = (x,y) + (x,yThe state of the s

Property of the second second

Carried Control And the second of the second o 

3 - 1 - 1 - 1 - 1 and the state of the state of and the first the same

Part of the state may be stored to the state of the recommendations



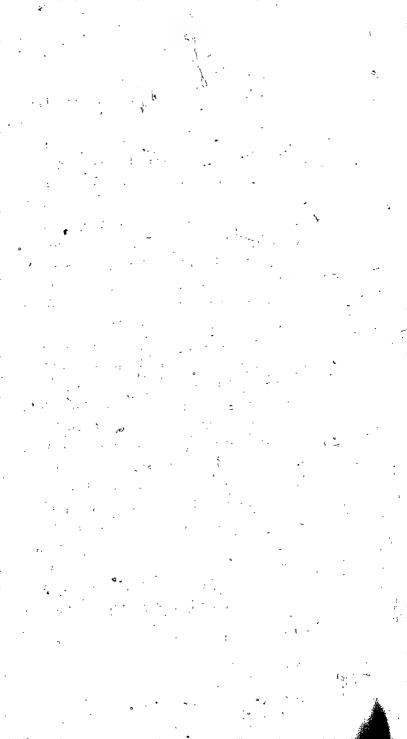

"Même similitude dans le teint qui est presque aussi bronzé en Orient que dans notre Occident. Nigra sum sed formosa, disait l'épouse du Cantique des Cantiques, je suis noire mais belle. Il est vrai qu'ici la formosa est rare; mais elle l'est peut-être autant en Orient.

"Tantôt, Agar voyage à pied, et porte Ismaël sur son dos. Tantôt elle est à cheval, ayant en croupe Ismaël, devenu assez grand pour la tenir par ses habits, ou retenu par une courroie, ou couché surgus traversin fixé à deux longues perches croisées que le cheval traine derrière lui.

"Ce qui m'empéche de me croîre ici en plein Orient e'est que je n'y aperçois nulle part le dôme blanc d'une kombba, ni ruines pittoresques estompant l'horizon, ni caravannes de chameaux traversant la solitude.

"Voici pourtant une caravanne qui s'allonge là-bas au versant d'une colline; mais elle n'a rien d'oriental. On croirait de loin que c'est un train de chemin de fer; mais non, c'est un convoi de marchandises, composé de dix ou douze charriots attachés les uns aux autres, et trainés par dix ou douze paires de bœufs ou de chevaux.

"C'est ce qu'on appelle ici un string team, et c'est vraiment pittoresque à voir, une vision dont on garde le souvenir. Au reste le souvenir est tout ce qui restera bientôt de ces string teams, dont les chemins de fer vont faire une chose du passé.

"Les grands ennemis de l'agriculture ici sont la sécheresse et le chinon, vent d'Ouest.

"Il y a près d'un mois qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie. Les jours sont chauds, mais les nuits sont fraiches et même froides; et quand l'air est encore imprégné de la buée du matin, il se produit de jolis effets de mirage.

"Mais le soleil en montant à l'horizon dissipe ces apparitions fantastiques. Comme un monarque absolu il envahit tout l'espace, et soumet tout à son empire.

"L'air est en feu. La prairie flambe sous les rayons du grand astre. On se croirait dans une étuve. Ici, il y avait un vrai lac, il y a huit jours : le soleil et le chinook l'ont bu. Là coulait un ruisseau, où mes troupeaux venaient boire : le sable et l'humus altérés l'ont avalé.

"O vent d'ouest, ô chinook, descends des montagnes et viens nous donner quelques coups d'éventail. Petit-nuages, qui flânez en rêvant dans les hauteurs du ciel, comme de grands oiseaux de mer dormant dans un lac bleu, donnez-nous un peu d'ombre.

"Une heure, deux heures s'écoulent. Tout à coup, à l'extrémité ouest de l'horizon, on dirait qu'une grande porté s'est ouverte; et le chinook s'y précipite avec rage. Il accourt comme une troupe de chevaux sauvages qui auraient pris le mors aux dents:

"Mais non, c'est plutôt un torrent qui se précipite; c'est une mer qui déborde; c'est une trombe qui tourbillonne.

"Les foins se couchent sur le sol pour le laisser passer.
Les sables s'envolent comme des essaims d'abeilles. Les maisons craquent et gémissent et l'on craint que les arbres qui bordent les rivières ne se déracinent et s'affaissent.

"Toute cette rage de l'air dure trois, quatre ou cinq heures; puis, elle s'apaise graduellement. Le calme se rétablit. Le ciel, légèrement terni, reprend toute sa limpidité. Le soleil rouge descend lentement derrière les grandes cimes bleues des Rocheuses; et la nature se rendort."

### XXX

#### LA FÊTE DU SOLEIL

Chez les Piegans.—Le dieu-soleil dans l'antiquité.—Son culte chez les Mexicains et les Péruviens.—Légende et Figures de ce culte parmi les sauvages du Nord-Ouest.—Ses rites, ses cérémonies, ses sacrifices.

Les sauvages du Nord-Ouest célèbrent encore, presque tous les ans, la Féte du Soleil, que les Pieds-Noirs, appellent Okân.

Que signifie exactement ce mot? Quelques missionnaires croient qu'il signifie sommeil, et que ce nom a été donné à la fête parce que la femme sacrée, ou la Vestale qui y pontifie, est présumée s'endormir mystérieusement, et avoir pendant son sommeil des visions qu'elle révèle aux sorciers, ou hommes de médecine. Le P. Legal dit que c'est un vieux mot sauvage qui signifierait la Loye par excellence!

Les Anglais ont appelé cette fête la Danse du Soleil (Sun Dance), et ils ont cru qu'elle avait été instituée pour faire des guerriers braves, et n'était

qu'un exercice de courage et de force coutre la somfrance physique.

Mais tel n'est pas du tout le caractère de la lête. Elle est—ou plutôt elle était—essentiellement religiense, et les exercices de bravoure n'étaient pas autre choque des sacrifices sanglants à la divinité.

Anjourd'hui ces fêtes du soleil sont en pleine de adence. L'ai été témoin de l'une d'elles chez les Piegaus;
mais ce n'était plus que l'ombre de la fête primitive.
Le caractère religieux et symbolique en était à peine
visible, et la Grande Loge, qui est vraiment un temple
élevé au soleil avait l'apparence d'un cirque vulgaire or
l'on exécutait au bruit des tambours des danses plus or
moins burlesques.

Mais ce qui était vraiment pittoresque, c'était l'aspect du camp. Il s'élevait dans unes clairière entourée de grands bois, entre la rivière Old Man et la crique d'acher, au confluent des deux rivières. Un grand nombre de tentes très grandes, les unes toutes blanches les autres peintes, étaient disséminées dans la clairient et les plus éloignées se sachaient à demi dans le feuillare de très curieuses, dont les dessins grossiers representaient d'énormes bisons, des têtes de builles, de serpents, de grands oiseaux, on des monstres plus or moins imaginaires.

An centre du vanny se dresent la térione Les en feuillage, temple du seleil. Elle mesanni 180 a non fiels de circonférence.

An private des essentes de America, en elle de la companie de la c

A egisentegisene gutette ett i transler (meneral) och en gent.

Thethesister ens hertitale etter ensemble for Segmenten et ene ensemble etter ensemble och ensemble och ensemble etter ensemble och ensemble etter ensemble och ensemble etter ensemble och ensemble etter ensemble och ensemble oc

As the second of the Book of the second of t

As wellered and provide anterior and in the second of the



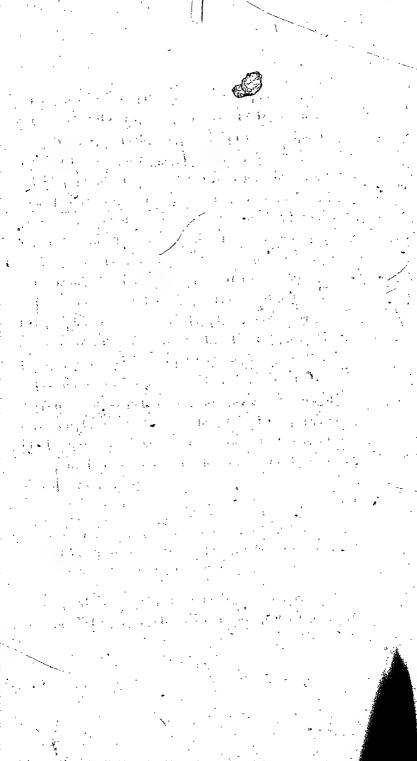

and the first and me more substitutes more discrete.

The principality has the My region can be board to shad the rank of the standard and the liquid the property of the standard o

The second of a community of the second of t

The second of th

The state of the s

A second of the second of the

porter the Salad consontant he possible to crisical his consontant he produce the product of a particle to property and an extensive of the product of the p

The Property of the control of the c

The how depend of the topics of the control of the

And the state of t

; ' \* a

The state of the s

IN STATE OF THE ST

The same of the first of the same of the s





Cette femme doit avoir dans le voisinage de la Grande Loge, une loge spéciale où s'accomplissent plusieurs des cérémonies du culte. Elle doit jeuner pendant une suite de jours, et offrir, ainsi que les autres membres de sa famille, des s'acrifices au Soleil, sous forme de présents.

Une espèce de nourriture sacrée doit être préparée pour la fête. Ellé se compose uniquement de langues, au nombre de cent, qui sont lavées, peintes en rouge et en noir par la femme de l'Okân, au milieu d'invocations, de chants, et de cérémonies dont le tambour battant est l'accompagnement obligé. Autrefois on se servait de langues de bison, mais aujourd'hui on emploie toutes sortes de langues: et après l'espèce de consécration que je viens de mentionner elles sont séchées, fumées, broyées, et réduites en une sorte de pemmican.

La plus solennelle des cérémonies préparatoires est celle des loges de sucrie, et de leur construction.

Elle doivent avoir pour charpente cent tiges de saules plantées en terre, et réunies à leur extrémité supérieure de manière à former une espèce de dôme posé sur le sol. La porte d'entrée est au Levant, et la porte de sortie au Couchant, ce qui n'est pas sans relation avec la marche du Soleil.

Mais ces tiges de saules ne sont pas apportées là saus cérémonie. Dix jeunes gens, appartenant à certaine catégorie d'initiés au mystère sont allés les couper dans le bois voisin, et ils en reviennent en procession, à cheval, marchant de front sur une seule ligne, portant chacun dix tiges, et chantant de leurs voix nasillardes une espèce de chant sacré, qui, suivant le l'. Legal, n'est pas sans ressemblance avec l'hymne que nous chantons dans nos églises pendant la procession des Rameaux. Et en arrière de ce cortège, un autre cavalier isolé porte un crâne de buille destiné à être placé au sommet de la loge de suerie. Ce dernier occupe un des plus hauts grades d'initiation, et se nomme Orkemit.

Quand il doit y avoir plusieurs loges de suerie, il ha autant de bandes de cavaliers, et la procession prend des proportions grandioses.

Une fois plantées en terre et réunies en faisceau à leur sommet, les tiges de saules sont recouvertes de peaux ou de couvertures, et les Vieillards désignés pour la suerie sont introduits dans la loge par la porte du Levant, pendant que la Vestale (femme de l'Okan) se tient à la porte du Couchant. La vapeur necessaire à la suerie est produite au moyen de cent pierres chauffées que l'on a placées dans la loge, et sur lesquelles on verse un peu d'eau. Dans toute cette cérémonie le calumet et les herbes odoriférantes jouent un grand rôle.

Les sauvages voient dans la suerie une espèce de purification, et l'on observem sans doute qu'elle rappelle les bains de vapeur auxquels Episohors eut recours pour guérir le Balafré.

Dans toutes ces cérémonies la peinture et le tatouage ne sont pas négligés. La Vestale a les pieds, les poignetse et le visage peints en rouge sang de bœuf.

Les Vieux des loges de suerie sont peints en noir, couleur de deuil et de pénitence; et quatre jeunes gens portant une raie de même couleur autour du visage, et un point également noir sur le milieu du nez, leur apportent dans la loge de suerie la nourriture sacrée. Celui qui la reçoit en offre une parcelle au Soleil, et une autre parcelle à la Terre.

La construction de la Grande Loge, ou Loge du Soleil, est aussi accompagnée de grandes cérémonies, et c'est au soumet que sont suspendues les offrandes à la divinité. Quand ce sont des vêtements ils y sont fixés sur deux bâtons en forme de croix, dont l'un est passé dans les manches, de manière à leur donner l'apparence de cueifiés.

Les offrandes sont précédées d'invocations et de prières, dans lesquelles l'initiateur demande pour l'offrant, longue vie, bonne santé, de grands troupeaux de chevaux, et d'autres biens temporels.

Les tatouages et les costumes de tous ceux qui prennent part aux cérémonies sont des plus variés et des plus pittoresques. Ils portent en outre divers insignes indiquant leur degré d'initiation. Plusieurs portent des bonnets de médecine, ornés de plungs d'aigles, ou de crinières, ou surmontés de cornes de bufiles; et leurs vêtements sont de couleurs criardes, parés de franges de peau d'antilope ou de chevreuil, et brodés de verroteries.

Pendant les jours que dure la fête, il y a des processions, des danses, des cavalcades, des combats simulés, des discours, dans lesquels les guerriers racontent leurs exploits, des fumeries, des distributions de nourriture, de fruits, de thé et de tabac, et beaucorque de chant et de musique. Le cérémonial est d'ailleurs peu varié.

Quelques dévots s'imposent comme sacrifices des jeunes rigoureux, et passent plusieurs jours sans manger et même sans boire.

Puis viennent les sacrifices sanglants, offerts tautôt en signe de deuil, à l'occasion de là mort d'une personne chère, tantôt en accomplissement d'un vou pour obteuir une grande faveur de l'Esprit-Don, ou pour apaiser l'Esprit-Mauvais.

Un des plus dangereux consiste à se couper une phalange d'un doigt. Un autre très douloureux comprend une série d'incisions au moyen desquelles le patient s'enlève de petites lanières de peut sur les braset les jambes. Un autre encore, en usage chez les Cris, est de se faire une double entaille à l'épaule, d'y passer une petite cheville en bois seus la peau, et d'attacher à cette cheville une longue corde trainant un crâne de

buffle par terre jusqu'à ce que ce poids ait déchiré la bande de peau.

Enfin, il y a la danse restée célèbre sous le nom de danse du soleil; et voici comment le P. Legal l'a vu pratiquer.

Un jeune homme se présente sans autre vêtement qu'un brayet. Il est barbouillé de terre blanche, et il porte une couronne de sauge, et des bracelets de la même plante aux poignets et aux chevilles. C'est une victime ornée pour le sacrifice. Sur un geste d'un initié qui remplit l'office de sacrificateur, il va s'étendre sur un lit de peaux de buffles. Le sacrificateur, armé d'un couteau, lui fait des incisions aux seins, et introduit sous la peau deux chevilles de trois à quatre pouces de longueur. Le patient se retourne et une autre incision semblable est pratiquée en arrière de l'épaule gauche. Alors il se lève, et le sacrificateur suspend un bouelier à la plaie de son épaule, et attache solidement. aux chevilles de la poitrine les extrémités d'une longue courroie dont le milieu est fixe au sommet de l'arbre central de la Loge.

La victime s'avance alors jusqu'au pied de cet arbre qui rappelle à la fois l'arbre de perdition et l'arbre du salut, il y appuie sa tête et paraît y prier un instant. Puis, il commence sa danse douloureuse sautant à gauche, sautant à droite, et tirant successivement sur chacune des cordes pour déchirer la peau qui retient

les chevilles. En même temps il secone violemment le bouclier accroché à son épaule.

Ce supplice dure dix à quinze minutes; et enfin une exclamation de la foule annonce que les chairs des trois plaies sont déchirées et que le sacrifice sanglant est accompli.

La victime va de nouveau s'étendre sur le lit, et le couteau du sacrificateur enlève les lambeaux de chair qui sont déposés au pied du grand arbre symbolique par le patient lui-même.

C'est là évidemment la partie la plus importante du culte; et l'histoire atteste qu'il n'y a pas de culte sans sacrifice. Mais le véritable sacrifice est celui du sang, réel ou figuré.

C'est le sang qui pèche; c'est le sang qui doit expier. Selon la loi, dit saint Paul, on purifie presque tout avec le sang, et les péchés ne sont pas remis sans effusion de sang.

Voilà en résumé le programme ordinaire de la fameuse Fête du Soleil chez nos Sauvages de l'Ouest. On le voit, elle n'a pas pour objet de faire des braves, mais de rendre un culte au soleil, soit qu'on le considère comme un dieu, soit qu'on le regarde comme un ministre du Grand-Esprit.

Je n'ai guère parlé dans ce récit des rites accomplis par les Vestales ou femmes de l'Okan; c'est qu'ils sont absolument mystérieux, et manquent d'ailleurs d'intérêt. Elles reçoivent évidemment dans cette grande solennité religieuse une espèce de consécration; selles font des pénitences, des jeunes, des prières; elles ont une part obligée dans certaines cérémonies, soit à la porte du Couchant de la loge de suerie, soit dans la Grande Loge; elles prétendent avoir des espèces de visions, ou des révélations, qu'elles ne communiquent qu'aux sorciers. Mais tout cela est trop obscur pour nous arrêter plus longtemps.



## XXXI

#### LE RETOUR

Deux étapes — Québec et Montréal.—Château Frontenac. — Entre deux océans.

Pendant que je m'installais pour quelques semaines dans un ranche solitaire au pied des Montagnes Rocheuses, et que je goûtais tous les charmes de la vie pastorale entre deux Réserces de Sauvages, mes compagnons de voyage s'en revenuient vers l'Est.

L'infatigable l' Lacombe ne voulut pas s'en séparer, et les accompagna, jusqu'à Montréal. Il se répétait sans doute cette parole fameuse : puisque je suis leur chef il faut bien que je les suive le

Il voulait en outre aller lui-même dire à M. Van Horne: "Voici votre Centon que je vous ramène, et qui a été pour nous une maison d'habitation des plus agréables. Nous gardons son souvenir, comme le vôtre, et s'il vous raconte jamais ses impressions de voyage," je-suis sûr qu'il-vous intéressera."

Enfin, le bon missionnaire se rendait à Ottawa pour régler l'affaire du P. Chirouse, qui venait d'être condamné à la prison, parce qu'une jeune fille sauvage avait été fouettée avec son approbation, mais par ôrdre des chefs de la tribu et suivant leurs lois, pour cause d'immoralité. C'était une grave affaire, et le P. Lacombe réussit à la régler à la satisfaction des zélés missionnaires de l'Ouest.

Au retour, les excursionnistes firent deux étapes : la première à Winnipeg, où la population les fêta de nouveau, et la seconde à Pembrooke, où ils furent l'objet des plus délicates attentions.

Pembrooke est une jolie ville, bâție en amphithéâtre, dominant le Lac des Allumettes, célèbre dans les récits des Voyageurs, et Mgr Lorrain en fit, les honneurs d'une façon charmante avec le concours des principaux citoyens.

Quant à moi, je ne revins que deux mois après, sans m'arrêter nulle part, et c'est avec bonheur que je retrouvai mon vieux Québec, toujours de même. Mais non, j'y remarquar du nouveau. Le vieux château Saint-Louis était démoli, et l'on commençait à en bâtir un autre qui va s'appeller le château Frontenac.

Heureusement le nouveau sera beaucoup plus vieux que le premier, plus vieux même que Québec, avec une porte monumentale flanquée de tours, avec un donjon

colossal couronné d'un mirador et d'un toit conique, avec des frontons variés, des pignons aigus, une tour pentagone flanquée de tourelles-vedettes, un befiroi surmonté d'un clocheton, des croisées de toutes dimensions et de toutes formes, des créne ux, de faux machicoulis, des mansardes terminées par des flèches, toute une végétation de pierre, de brique et de cuivre surgissant du rocher qui domine le ports!

J'en fus ravi. On a beau le décrier, Québec est la ville incomparable, et si j'étais étranger j'en raffolerais. Mais, étant Québecquois, je ne l'aime qu'avec mesure parce que je connais ses défants. Je le lui dirai quelque jour, mais à lui tout seul, à l'oreille, afin que ses voisins n'entendent pas.

Malgré tout, Québec est encore la ville où l'on prend la vie par le meilleur côté. On n'y fait guère fortune; on n'y déploie ni faste, ni luxe. Mais on y vit bien tranquillement, gaiement, sagement. Même sur le chemin de la fortune on n'y court jamais; on prend le temps de s'asseoir, de causer, et même de dormir. Les seules insomnies que les Québecquois se permettent sont généralement causées par des travaux intellectuels, ou par la politique. Oui, l'amour exagéré de la politique est un défaut québecquois; j'avais promis de ne pas le dire au public mais l'aveu m'est échappé.

Le talent y est plus considéré que l'argent. L'art y est fort goûté, ét estimé. La position sociale y domine la richesse.

Le Québecquois est même accusé par ses voisins de pousser trop loin le culte des idées et le désintéressement. On dit, et je le répète sans affirmer que c'est vrai, qu'il se désintéresse de ses affaires au point d'en laisser la direction à tons ceux qui veulent la prendre. Si nous avons ce défaut nous devrions nous en corriger; car enfin la pauvreté, sans être un vice; a certainement heaucomp d'inconvénients.

Montréal est supérique à Québec sous ce rapport, et je suis de ceux qui admirent son esprit d'entreprise, sa paissance d'initiative et son activité. Comme Caindien-Francais, je suis fier de Montréal, et je l'oppose comme argument à fons ceuve-qui accusent una race d'être arrièrée. A l'Américain qui me vante ses grandes villes à l'Ontréper qui prétend que la domination clérical carrière les acousticuts progrès, je montre Memurial, cu j'ajérites attendez l'avenir, messieurs, et vous verrez qu'en allant plus lentement nous irons plus lein que vous

· Je connais les inestitudes de l'heure présente, et je n'envisage pas sans soueis les problèmes de l'avenir. Mais jui des espérances aussi grandes que nos horizons, et une foi absolue dans la prospérité et la puissance futures du Canada. Sa situation géographique, son vaste et riche territoire, les solides qualités des deux races qui l'habitent en sont le gage.

Il semble que ce soit une position dangereuse d'être placé entre deux océans, puisque les océans sont des abimes; mais il n'en est rien. Au contraire, cetté situation est des plus avantageuses pour un pays.

Les mers sont une protection pour un peuple, parce qu'elles l'isolent dans une certaine mesure, et marquent admirablement ses frontières. Mais en même temps, elles sont des chemins, des chemins immenses qui sont toujours ouverts à tous, qui n'ont pas besoin d'être entretenus, que la circulation humaine ne peut guère obstruer, et qui peuvent livrer passage à plus de peuples que les continents n'en peuvent contenir.

Les mers sont des propriétés libres sur lesquelles aucun homme, fût-il roi, ne peut s'arrêter et dire : cette mer est à moi.

L'océan, voilà le vrai pays de l'indépendance, et dontla liberté est inaliénable. L'océan, voilà l'asile où se réfugient l'égalité et la fraternité, quand elles sont proscrites des continents. Les hommes y sont plus vraiment frères et y possèdent des droits plus égaux. Impossible pour le tyran d'y élever des murailles et des forteresses. Impossible même pour le milliardaire d'y bâtir un château et d'y enclore un domaine. Les mels sont enfin une grande source de richesses, et elles les versent sans parcimonie sur les rivages qui veulent bien les recueillir.

Heureux donc les pays qui, comme le nôtre, sont placés entre deux mers; et le Canada doit remercier la Providence de pouvoir baigner sa tête dans l'Atlantique et ses pieds dans l'océan Pacifique.

IIN.

# TABLE

| *        |                                                                                                                                                                                | u ma         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DEDIC.   | , , , , ,                                                                                                                                                                      | GES .        |
| 1 - 0%   | spitre prélimaire                                                                                                                                                              | 7            |
| Les      | relations du R. P. Lacondre avec la Compagnie,<br>du chemin de fer canadien du Pacifique. — Com-<br>ment il en devint le président pendant une                                 | •            |
| 3 34-    | heure. — Services rendus et reconnus. — Organisation de l'excursion épiscopale. — Son but et ses résultats probables.                                                          | <del>-</del> |
| H = Le   | s Pay d'en-Haut                                                                                                                                                                | 21           |
| · Le     | départ. — Notre char-palais. — L'Outaouais supérieur. — Voyageurs et colons. — Le grand Nord. — Mattawa. — Rivières et lacs. — Le panier d'un Grand-Vicaire.                   | 1 3          |
| 111 — 7. | e Curada inconnu                                                                                                                                                               | 317          |
| Noi      | ethbay.— Sturgeon's Falls.— Le lac Timagain, paradis des sportsmen.— Sudbury.— Chapleau.— Les bords du lac Supérieur.— Tunnels, baies et promontoires.— Gais propos.— Nepigon. | 20 May 1     |
| IV = L   | a route des lacs                                                                                                                                                               | 41           |
| De       | Montréal à Toronto. — La capitale d'Ontario. —<br>Owen Sound. — A bord de l'Alberta. — Bengough<br>et ses caricatures — Sault Sainte-Marie. — Sur<br>le Lac Supériour.         |              |

Joli mot d'un Irlandais.—Octrois gratuits de terres.
—Qualité du sol.—Colonisation du Manitoba:

PAGES

| X - De Winnipeg à Prince-Albert                                                                                                                                                                     | 109 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Portage-la Prairie — Carbery — Brandon — Regina —<br>En route pour Prince-Albert, — Histoire du<br>vieux Pasquaw, — Saskatoon, — Duck Lake, —<br>Batoche.                                           | •   |
| XI = A Prince-Albert                                                                                                                                                                                | 119 |
| Paysage. — La ville et la rivière. — La messeun Couvent. — Le diner. — Discours de Mgr Pascal et de Mgr Paché. — Bénédiction de la pierre angulaire de la cathédrale. — Sermon dπ Rév. P. McGuckin. |     |
| XII - Les bréfles et leur histoire                                                                                                                                                                  | 131 |
| La vallée de la Saskatchewan. — L'ancien roi des<br>Prairies. — Sa dramatique histoire. — Comment<br>Il a été Exterminé.                                                                            |     |
| XIII — Un duel étrange                                                                                                                                                                              | 143 |
| Un contraste.—Le silence de la prairie.—Les guerres indiennes d'autrefois.—Combats singuliers.—Un duel au jeu.                                                                                      |     |
| XIV = La prairie Andrews                                                                                                                                                                            | 153 |
| Regina.—Chez le lieutenant gouverneur, M. Royal.—<br>L'aspect général des prairies.— Le dieu-Soleil.—<br>Les plaines fertiles.— Lacs et gibiers.— Moose-<br>jaw. Maple-creek, Medecine-Hat.         | Ż   |
| XV = A Calgary                                                                                                                                                                                      | 163 |
| Chez M. le jude Rouleau. — Sauvages et Mission-<br>naires — Laville. — Le banquet et les discours.<br>— Le P. Lacombe, Mgr-Taché et les Magnats du                                                  | · , |

|      | Pag                                               | ES,      |
|------|---------------------------------------------------|----------|
| χV   | 1 - Excursion à Edmonton                          | 77       |
| *    | Eigeore la Prairie. Problèmes ethnographiques     | <b>.</b> |
| Ī    | Une rencontre avec les Cris, à Hobbéma.           |          |
| - 1  | Discours sauvages. — A la gare d'Edmonton. —      |          |
|      | Adresses et réponses. — Mgr Taché, comme orateur. |          |
| -  - | 145                                               | •        |
| ľχ   | II = A Saint-Albert                               | 189      |
| . !  | Sur la route d'Edmonton à Saint-Albert. Le siège  |          |
|      | épiscopal. — Cordiale réception. — Discours. —    |          |
| 1    | Cérémonies religiouses. — Sermon de Mgr Taché.    | •        |
| 1    | -Statistiques.                                    |          |
| XV   | III — Les visiles de Dien aux sanvayes:           | 201      |
|      | Peau d'Hermine et La Santerelle. La petite vérole |          |
| ·    | chez les sauvages. — La prière d'un Sorcier. —    |          |
|      | Une guérison merveillense. Les visites de         |          |
|      | Dieu.                                             |          |
| ΙΧ.  | X                                                 | 211      |
|      | Ja prairie pendant Phiyer - Une expedition du z   |          |
| ,    | P. Lacombe. — Campenient-du soir. — Gémisse-      | · .      |
| ; •  | ments dans la nuit, Les malheurs d'une feinne.    |          |
| •    | Deux erres humains sauves                         |          |
| Ż.   | X - Wikaskokiseyin - (Foin-de-Senteur)            | 225      |
|      | Un'ami des Blanes. Missionnaire medecing Une      | ١.,      |
| ~    | amputation Conversion selatante Gelui qui         | ٠.       |
|      | n'a pas de nom. d'in heros d'autrefois Sa.        | í.,      |
|      | mort tragique!                                    | : .      |
| X    | XI — Le wiywam derenn un temple                   | 239      |
| ٠.   | Un'matin de juillet dans la Prairie Une vision    |          |
| - :  | mattendue - Un chef Pieds Noirs devant la         |          |
| 1    | mort. Su première rengontre avec Jésus            | ٠,       |
|      | 🦸 Christ. — Le soleil, flambéan du baptême, 🗆 🕸 🗇 | ∽ .      |

| •      | *                                    | -                                                      |                                                     | - 1'                                                              | AGES    |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| •      | ≟ La Bible e                         | •                                                      |                                                     | ,                                                                 | . 251   |
| Net    | déluge.— .<br>La chute<br>Jouas. — I | Diverses pe<br>de l'homme                              | rsonnificatio<br>• et la Tou<br>e viande.—          | variantes dr<br>ons de Noé.—<br>r de Babel.—<br>La morale des     | <br>- ' |
| XXİII. | _ De Calya:                          | ry à Banff                                             |                                                     |                                                                   | . 263   |
| Th     | l'Arc Lo                             | es Cowboys<br>sion des 1                               | et les berg                                         | La rivière de<br>ers d'Arcadie<br>ommets. — Ur                    | •       |
| XXIÝ.  | Banfi                                | . 76                                                   | •••••                                               |                                                                   | . 273   |
| ·      | L'aspect (                           | les Montag                                             | nes. — La 1                                         | pittoresque. —<br>poésie dans l<br>Curieuses foi                  | v .     |
| En     | serpent de<br>types de               | ere. — Le                                              | Cheval-qui-rues. — Les con<br>Kootenay              | e. — Le grand<br>dres. — Diver<br>et ses mine                     | 8 ;     |
|        | Le Castor                            | Selkirk. —<br>et l'Ours. —<br>Le nœud G                | Les choses<br>Royers Pa                             | immuables:<br>ss Le grand<br>n abîme L                            | d '; '  |
|        | Colloqu<br>tableaux.<br>— Cérémo     | ël. — Disco<br>e des arbr<br>— Le Calva<br>nie funèbre | urs en <i>chino</i><br>es. — La Pa<br>ire. — Le sai | ok. — Paysage<br>ssion en hui<br>ag du Crucifié<br>t des sauvages | t.      |

| - I Month of .                         | New-Westminster et s<br>son parc. — Vieto  | _              |               |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| ************************************** | tions.                                     | • .            |               |       |
| . X.                                   | XIX - La région des ran                    | ches           |               | 347,  |
| ,                                      | Lethbridge. — Macle<br>ermitage nouveau    | ı. — Paztorale | e. — Idylie   | tin j |
| ¥ (.                                   | paysages.—La vie<br>XX — La fête du Saleil |                |               |       |
| 压                                      |                                            |                | 11            |       |
|                                        | Cherles Piegans. — Le<br>Son culte cherles |                |               |       |
| ,                                      | Légende et Figur<br>vages du Nord-Oue      | es de ce culto | e parmi les : | sau-  |
|                                        | ses sacrifices.                            |                | - 10          | 4.7   |
| *                                      | XXI — Le relour                            |                |               | 281   |

